La Commission de Bruxelles veut privilégier le Sud-Ouest français et le Midi italien

LIRE PAGE 83



UNIVERSITY (F JCEDAN

Directeur : Jacques Fauvet

Algerie, 1,30 DA: Marce, 1,80 dir.; Tumbie, 1,80 m.; Allemagne, 1,30 DM; Antriche, 12 sch.; Selgique, 15 fr.; Canada, \$ 0,85; Côte-d'Ivoire, 180 f CFA; Danobuark, 4 kr.; Espagne, 50 ps.; Grande-Bretogne, 58 p.; Grace, 30 dr.; Iran, 70 ris.; Italie, 500 L; Likan, 250 k; Luxenboorg, 15 fr.; Mervége, 3,50 kr.; Pays-Ess, 1,23 fl.; Purtugal, 27 etc.; Selegal, 160 f CFA; Saéde, 3 kr.; Suisse, 1,20 fr.; U.S.A., 75 cts; Yangoslavie, 28 din.

5, RUE DES TTALIENS 75427 PARIS CEDEX 89 C. C. P. 4207 - 23 Paris Télex Paris nº 658572 Tél : 246-72-23

La politique

énergétique

américaine

## L'autonomie du Pays basque espagnol | L'aide au Cambodge et de la Catalogne

### **URGENCE?**

Les constituants espagnols avaient inventé l'an dernier une heureuse expression pour carac-tériser le pays qu'ils entendaient édifier : « une nation de nations ». Ce projet a commencé à prendre forme le 25 octobre au Pays basque et en Catalogne. Les deux peuples de la Péninsule qui ont le plus souffert pour recon-querir leurs anciennes libertés viennent d'approuver le statut d'autonomie qui leur était pro-

Leur « oni » n'est certes pas exempt de nuances ou d'arrièrepensées. Chacun se demande en particulier comment un gouvernement madrilène oriente à droite, même s'il s'agit d'une droite « ouverte », respectera dans les faits ce qu'il a accepté en principe. Pourtant, une Espagne plurinationale est en train de naître au sein d'un Etat qui, depuis des siècles, se fait de son unité l'idée la plus rigide, sans donte pour n'avoir jamais su mener à terme son œuvre d'assimilation.

Il y a quelque cinquante ans, un statut d'autonomie moins libéral que celui que les Catalans viennent d'approuver avait fait dire à l'armée espagnole que la « désintégration » du pays avait commencé. Dans le soulèvement militaire du 18 juillet 1936, un anticatalanisme viscéral a de toute évidence joué son rôle. Depuis lors, la revendication nationaliste a perdu de son caractère explosif dans cette région: la tiédeur manifestée jeudi par les électeurs le confirme.

Mais le problème catalan risquait d'être relayé par ce qu'on appelle parfois à Madrid la «me-nace de sécession du Nord », c'est-à-dire de l'Euskadi. Après avoir longtemps tergiversé, le gouvernement de M. Suarez a compris que le meilleur moyen de la conjurer était de s'entendre dans la région, le P.N.V. (parti national basque, de tendance modérée), en vue de rendre ses c libertés historiques » au Pays

Le 25 octobre, la Catalogne et l'Euskadi ont vu satisfaire de vicilies aspirations. Mais, surtout, les Basques se sont dotés de l'instrument d'une véritable pacification. La préoccupation qui domine toutes les autres est de savoir si l'ETA perdra de sa popularité à partir du moment où ceux dont elle vent l'indépendance se gouverneront euxmêmes. Tous les Espagnols sont, à juste titre, convaincus que c'est le sort de leur démocratie qui est en jeu dans cette affaire. Or, les inquiétudes sont loin d'être toutes dissipées par le scrutin du 25 octobre : un vote met rarement fin à l'intransigeance de guérilleros. Le futur gouvernement de la « nationalité basque » devra démontrer son efficacité de la façon la plus rapide.

Mais est-on bien convaince à Madrid que l'urgence est si grande? Le parti centriste au pouvoir estime que six ou sept années seront nécessaires pour transcrire dans les faits les textes qui viennent d'être approuvés. De l'aveu du P.N.V., la police antonome — arme de dissuasion par excellence - ne sera pas sur pied avant deux ou trois ans.

Les séparatistes ont déjà annoncé qu'ils n'attendraient pas si longtemps pour démontrer à leurs compatriotes que le statut d'autonomie est une supercherie. M. Suarez a souvent prouvé par le passé, notamment lorsqu'il s'est agi de démonter le franquisme, qu'il était un maître du « Blitzkrieg » politique. Il devra faire preuve de la même rapidité de reflexes s'il vout résorber l'abcès qui empoisonne la vie de l'Espagn. qui empoisonne la vie de l'Espagne.

LE PROCÈS DE PRAGUE

Lite page 3 les témoignages de Patrice Chéreau et J.-Y. Potel

### • Les électeurs ont largement approuvé les nouveaux statuts

Fondateur: Hubert Beuve-Méry

### Les consignes d'abstention de l'ETA | ont été peu suivies

Les deux projets organisant l'autonomie de la Catalogne et du Pays basque ont, comme il était prévu, été largement approuvés, le jeudi 25 octobre, par les électeurs de ces deux régions. Les résultats définitifs ne sont pas encore connus.

Les partis politiques catalans sont décus du taux élevé des abstentions dans leur province : environ 41 %. L'attitude des électeurs confirme l'érosion du crédit de la Généralité de Barcelone. Au Pays basque, en revanche, on estime très satisfaisant que plus de 60 % des citoyens se soient rendus aux umes malgré la consigne d'abstention qui avait été lancée par l'organisation sépa-

De notre correspondant

d'autonomie a été adopté non seulement avec la majorité des votants — ce qui était prévu, mais aussi avec les suffrages de plus de la moitié des électeurs inscrits. Les hommes politiques qui se sont battus depuis plusieurs mois pour vaincre la peur et le scepticisme alimenté par IETA, l'organisation séparatiste basque, avaient toutes de se montrer satisfaits la puit de se montrer satisfaits la nuit

2 Gora Euskadi Askaiuta! »
(« Vive Euskadi libre! »), a crié
à Bilbao M. Carlos Garaicoechea,
président du Concell général
régional qui deviendra dans quelques mois le premier gouvernement autonome basque depuis la guerre civile. « Vice Euskadi libre! », c'est le cri de ralliement de tous les Basques depuis qu'ils se battent pour récupérer leur identité. Il a été repris en chœur les milliers de personnes ont passé la nuit au palais des sports de Bilbao, pour voir s'ins-crire en chiffres électroniques un succès longtemps attendu.

La défaite des séparatistes tient dans une simple constatation : ils n'ont pas obtenu que le pour-centage des abstentions (39%) soit très supérieur à celui qui avait été enregistré le 3 avril dernier lors des élections muni-

Est-ce un oui pour un ma-

rioge ou un oui pour un di-

vorce que viennent de pro-

noncer les Basques et les

Les partisans de l'indépen-

dance totale répondront sans

doute qu'il s'agit de divorce

et de rien d'autre, mais la

séparation de corps, pour les

peuples que leur destin lie à

un territoire, n'est pas une

C'est déjà beaucoup si, sor-

Catalans?

chose facile.

Madrid. — La surprise est venue du Pays basque, la déception de Catalogne. Les séparatistes, qui préconisaient l'abstention en Euskadi, ont perdu leur pari le jeudi 25 octobre. Le statut d'autonomie a été adorté non retié de 16 à 14% colon les rensemble de son électorat, dont une bonne partie a sans doute dit « oui » le 25 octobre. Les « non » et les blans, qui ont varié de 16 à 14 % selon les provinces, ont surtout été, en effet, des votes de droite.

A la veille du référendum, certains dirigeants de Herri Bata-suna disalent : «Si nous obte-nons près de la moitié des absten-tions, nous pourrons dire que le statut d'autonomie n'a pas d'ap-pui populaire.» Après leur échec, les indépendantistes vont-ils dés-

> CHARLES VANHECKE. (Live la suite page 3.)

### Une conférence limitée à l'assistance humanitaire se réunira en novembre à l'initiative de la France

Une conférence sur l'aide humanitaire au Cambodge se réunira le 5 novembre, au siège des Nations unies à New-York, sur la proposition de la France.

Elle se tiendra « en marge », et non au sein, de l'Assemblée générale et devrait être du même type que celle qui s'est tenue à Genève en juillet, sur les réfugiés d'Indochine. C'est d'ailleurs le résultat relativement appréciable de cette dernière confèrence - réouverture de la frontière thailandaise, ralentissement des départs massifs de « boat people » — qui a amené la France à proposer la nouvelle réunion. Elle sera ouverte comme celle de Genève à tous les pays qui voudront y participer.

D'autre part, la tension demeure très vive à la frontière khméro-thaîlandaise, et l'armée de Bangkok est « prête à faire face à toute éventualité ». (Lire nos informations en page 4.)

Phnom-Penh. Ouvrir une discus-

sion sur la représentation du

Cambodge conduirait inévitable-

ment à engager un débat poli-

tique. Il est donc envisagé de faire participer à la conférence

de New-York non des délégations

gouvernementales cambodgiennes, mais des représentants des orga-nisations de la Croix-Rouge de

Phnom-Penh et des Khmers

rouges. Cet arrangement est-il

acceptable pour le Vietnam. PURSS et la Chine? On sem-

ble le penser à Paris. La confé-

rence sur l'aide humanitaire per-

drait certainement beaucoup de

son efficacité si ces trois pays

n'y participaient pas mais il sem-ble que des assurances aient été

qu'aux Nations unies, avant que la convocation ait été

obtenues à ce sujet, tant à Paris

La convocation de la conférence Ehmers rouges et non celle du de New-York soulevait deux difficultés principales :

1) Par souci d'efficacité dans l'organisation d'une aide immédiate, il paraissait nécessaire, comme ce fut le cas à Genève, d'éviter toute polémique politique sur le fond du problème indochinois et, plus spécialement, le pro-blème cambodgien. Le choix du lieu et de la date a été fait en fonction de cette difficulté. L'Assemblée générale des Nations unies doit en effet ouvrir, le 12 novembre, un débat sur la situation au Cambdoge. Il devrait donc être possible à la conférence du 5 novembre de renvoyer toute discussion politique à la semaine sulvante pour se consacrer uni-quement à l'aide humanitaire.

2) La représentation du Cambodge soulevait aussi un sérieux problème. Les Nations unies reconnaissent la délégation des

## Le Sénat est hostile au contingentement

La commission de l'énergie du Sénat américain a approuvé, le 26 octobre, par 10 voix contre 8, un texte qui dépouille le président Carter du pouvoir de réglementer les importations de pétrole au moyen de quotas. S'il était voté par le Sénat, ce texte pourrait empêcher la Maison Blanche de tenir les engagements pris à Tokyo.

D'autre part, M. Carter s'en est pris, une nouvelle jois, aux compagnies pétrolières et a menacé de recourir à des mesures rigoureuses si le Congrès refuse d'adopter les textes proposés par le gouvernement pour « épanger » les bénéfices encaissés par les petrolièrs du jait de la sup pre saion du contrôle des prix et du renchérissement du pétrole.

A Tokyo, à la fin de juin, puls à Paris, le 26 septembre, les sept grands pays industrialisés avaient pris l'engagement de plafonner leurs importations pétrolières pour faire face à la crise qui me page leur approprisionnement. Les pour faire face à la crise qui me-nace leur approvisionnement. Les Etais-Unis avaient accepté de respecter un plafond de 8.5 mil-lions de barils par jour (1) jus-qu'en 1985. Le président Carter, lors de son grand discours sur l'énergie du mois de juillet, s'était même engagé à ramener ce chiffre à 8,2 millions de barils par jour pour 1978. par jour pour 1979.

Pour tenir ces promesses, il fallait mettre au point une formule de contingentement. Lors de la réunion de Paris, le nouveau secrétaire a méricain à l'énergie, M. Duncan, avait affirmé que cela relevait du seul pouvoir exécutif et serait réalisé prochainement. Cette déclaration avait même été soulignée par M. Girand comme l'un des acquis M. Girand comme l'un des acquis De fait, la Maison-Blanche faisait connaître le 4 octobre ses propositions pour contingenter les importations pétrollères (un système d'enchères, un système de licences d'importation ou un système d'allocations), et annoncait qu'elle n'arrêterait sa déci-sion définitive qu'après avoir pris l'avis de toutes les parties inté-ressées (le Monde du 6 octobre),

(1) 1 baril = 159 litres. BRUNO DETHOMAS. (Live la suite page 34.)

### 1929 et nous

### - Les mêmes forces de désagrégation sont à l'œuvre

Il y a cinquante ans... Les sociétés industrialisées rafrai-chissent soudainement leur mé-

moire. Le temps n'est pas irès lointain où, sous l'effet de l'anesthésiant que constituait la croyance quasi générale dans la disparition définitive du cycle avait été enregistre le 3 avril disparition definitive du cycle avait été enregistre le 3 avril dernier lors des élections municipales. La différence n'est que de 3 %, ce qui est loin de correspondre à la représentativité de l'accoulle la coalition indépendantiste de l'âge de l'atome avait commerce avec les lendemains de la AU JOUR LE JOUR

que sont les Etats-nations

gardent captives leurs pro-

vinces, ces dernières s'éman-

cipent de la tutelle maritale,

obtiennent un contrat qui

garantisse leurs droits, pro-

tège leurs biens, respecte

leurs personnes, et soient en-

toute liberté leur refus ou leur

ROBERT ESCARPIT.

consentement à Punion.

POUR UN OUI ET POUR UN NON

LARECHERCHE

Seveso... Amoco Cadiz... Three Mile Island...

Les risques technologiques

par Patrick Lagadec

par PAUL FABRA seconde guerre mondiale.

tourne aujourd'hui ses regards un peu plus loin en arrière, et c'est pour voir réapparaître un spectre que deux générations successives s'étaient appliquées à exorciser.

Des grandes décisions qui, de-puis 1945, ont été prises, dans le domaine économique et moné-taire international, il n'en est guère qu'on ne pourrait expliquer par cette préoccupation, qui resta longtemps obsessionnelle : empê-cher à tout prix le retour du fatal ; enclenchement du processus de crise des années 30. Comme pour rise des anness de Combres prévisions de Cassandre, les garde-fous pa-tiemment érigés à cet effet sont tombés comme château de cartes, on bien sont menacés de toutes

L'imposant système monétaire que, dès juillet 1944, les Alliés avaient conçu (à la conférence de Bretton-Woods) dans le dessein exprès d'éviter le renouvellement de la « désastreuse » instabilité des changes de 1920-1925, et surtout de 1931-1936, n'a pas survécu à deux dévaluations du dollar, la première avant en lien le 18 dépremière ayant en lien le 13 dé-cembre 1971, et la seconde le 12 février 1973 (huit mois avant le relèvement du prix du pétrole). En dépit de l'accord réalisé en

avril dernier sur les négociations commerciales de Genève (appelées « Tokyo-round » pour des raisons historiques), le GATT, créé pour protéger les nations contre la tenproteger les nations contre la ten-tation de rétablir un protection-nisme qui contribua tant à plon-ger l'économie mondiale dans la grande dépression des années 30, est, lui aussi, battu en brêche par d'innombrables mesures de contin-gentement qualifiées du terme bénin de « restrictions volontaires » aux échanges.

(Lire la suite page 40.)

### «LE MALIN», UN FILM DE JOHN HUSTON

### Calvaire d'un antéchrist

Huston, est tiré d'un roman de Flannery O'Connor, Née en 1925, morte en 1964, Flannery O'Connor était catholique et sudiste. Catholique, elle l'était avec la fougue, l'intransigeance, d'une croyante pour qui tout est ténèbre hore la lumière du Christ. Sudiste, son univers était proche de celui de Faulkner ou de Caldwell, un univers à l'image du paradis perdu, peuplé de « maudits », de détraqués de toute sorte, qu'elle décrivait dans un style brutal et corrosif. La rencontre entre l'œuvre virulente de la jeune romancière (elle avait vingt-sept ans quand elle publia Wise Blood) et le grand John Huston, cinéaste, s'il en fut, ennemi de la tièdeur, ne pouvait qu'engendrer un film d'une originalité et d'un éclat exceptionnels. Tel est, en effet, Wise Blood, rebaptisé en trançais le Malin, titre ambigu, mais somme toute

Le héros de Wise Blood est un de ces prédicateurs itinérants, un de ces bateleurs ou charlatans de Dieu, qui pullulent aux Etats-Unie et plus particullèrement dans le sud du pays. Petit-fils d'un évangéliste « co/éreux comme une guêpe » (c'est John Huston qui joue le rôle), le jeune Hazel Motes (Brad Dourif, remarquable), son service militaire terminé, se hâte de fonder sa propre secte, I' « Eglise sans Christ », dont l'originalité est de nier le peché et,

Wise Blood (le Malin), de John par-là même, la notion de rédemption. Chemin faisant, il se laisse séduire par une fille dont la laideur lui paraît un gage d'innocence, convertit à ses idées un simple d'esprit, assassine un de ses rivaux, puis s'aveugle avec de la chaux vive - pour mieux voir la vérité meurt comme un clochard eur le lit de sa logeuse.

> Pour Flannery O'Connor, Hazel Motes était avant tout un hérésiarque, une sorte d'antéchrist qui haissait le Christ parce qu'il ne pouvait se défaire de lui et qui, pour mieux le combattre, en arrivait à l'imiter. Tout en sujvant à la jettre le récit de la romancière, John Huston, vieux sceptique, en modifie le sens et fait de Hazel Motes le pur produit d'une civilisation déboussolée, l'émanation d'une pensée collective dont la religiosité aberrante et les pulsions quasi fétichistes cont des signes évidents de détresse et d'angolsse. Contrairement à beaucoup de ses collègues », Hazel Motes n'est pas un vulgaire escroc. Il croit en ce qu'il enseigne et se prend réellement pour un nouveau messie. Illuminé. fanatique, abject et dérisoire, il appartient à cette race de faux prophètes que suscitent toujours agonies of les apocalypses.

> > JEAN DE BARONCE'LLI. (Lire la suite page 28.)

L'hypertension par John H. Laragh L'énergie thermique des mers par Philippe Marchand Léonard de Vinci et la naissance de la science moderne par Pierre Thuillier

La Recherche, 57, rue de Seine, 75006 Paris - nº 105 - 15 F

Les sociétés humaines se fon-

la liberté et l'égalité, entre l'acqui-

vie du groupe, qui postule l'al-

truisme. L'homme lui-même est

déterminé par les deux qualités

fondamentales — que la théologie

nomme *péchés capitaux* — qui

ont assuré pendant des millé-

naires sa survie, puis sa préémi-

nence sur les autres espèces, et

qui aujourd'hui peut-être l'en-

trainent à sa perte : l'avarice et

Or si l'on étudie objectivement

les tendances profondes qui dis-

tinguent l'homme de droite de

l'homme de gauche, on s'aperçoit

que la ligne de partage passe

exactement entre ces aspirations

L'homme de droite privilégie

la liberté, même au dépend de

l'égalité, nommée aussi justice

sociale, que l'homme de gauche

liberté Car l'égalité, pour l'homme de droite, équivaut à l'uniformi-

sation, et la liberté, pour l'homme

de gauche, c'est souvent le droit

du plus fort et la loi de la jungle.

**BOUCHARD** 

PÈRE & FILS

Depuis 1731

Domaines du Château de Beaune

"80 hectares dont 68 bectares

de premiers crus et grands crus'

Savigny-lès-Beaune

Les Lavières

Begune Clos de la Mousse

Beaune Teurons

Beaune Marconnets

Beaune Grèves

"Vigne de l'Enfant Jésus"

olnay Taillepieds

Volnay Frémiets

"Clos de la Rougeotte"

Volpay Caillerets

"Ancienne Cuvée Carnot"

Pommard 1er cru

Le Corton

Chambertin

Meursault Genevrières

Corton Charlemagne

Chevalier Montrachet

Montrachet

Bouchard Père et Fils au Château

Botte Postale 70 - 21202 BEAUNE CEDEX Tel. (80) 22.14.41 - Telex Boachar 350 830 F

entation Msur demande à Maiso

L'homme de droite se soucie de

instinctives contradictoires.

l'envie.

## Entre la jungle et la fourmilière

par CLAUDE LEGOUX (\*)

L est de bon ton, dans les milieux dits modérés, ou libé-raux, de prétendre que les production, donc de rentabilité et de la société, de son ordre et de notions de droite et de gauche d'investissements, et a tendance sont périmées, et ne recouvrent à réduire à la portion congrue le plus aucune réalité de notre époproducteur lui-même, dont se pré-occupe en priorité l'homme de que. C'est une caractéristique particulière à la droite, parce que le gauche, aux dépens bien souvent mot même évoque dans l'inconde la production elle-même. scient collectif des fantasmes cul-L'homme de droite trouve grotespabilisants. La gauche ne souffre que de parler de partager ce que pas de ces complexes, et se reconl'on n'a même pas encore produit, nait complaisamment dans ce et l'homme de gauche se demande mot qui l'identifie. La droite a à quoi bon produire pour ne honte d'avoir été de droite en jamais consommer. Car le ressort même temps qu'Hitler. La gauprofond de l'homme de droite. che est flère d'être de gauche, c'est l'avarice et celui de l'homme même en compagnie de Staline. de gauche, l'envie. L'avarice de Mais en fait les deux mots continuent de correspondre aux deux courants fondamentaux de la sensibilité politique contemporaine. Naturellement, les concepts se sont revêtus au cours des années de bien des accessoires, au gré des événements, mais sous les ori-

peaux, on parvient toujours & retrouver, inchangés, les mêmes dent sur un subtil équilibre entre sition des biens par les uns, et leur distribution aux autres, entre l'instinct de conservation de l'individu, qui se mue naturellement temple. en égoisme, et le souci de la sur-L'homme de droite est fonciè-

professe un stoicisme amer ou un épicurisme désabusé, Croyant, 11 est porté vers le jansénisme. Pour lui, que l'homme soit un singe amélioré ou un ange déchu, le résultat est le même : une assez horrible bête.

l'Homme, en sa bonté foncière, en ses possibilités in définies, sinon infinies, de progrès moral autant que social. Athée, il est volontiers franc-macon. Chrétien, il croit à peine en Dieu, mais reste persuadé que Jésus est Son Fils, c'est-à-dire, réalité ou symbole, l'Homme par excellence. A ce schema, qui inscrit dans les gènes les opinions politiques. on objectera que lesdites opidémunis. L'homme de droite est indivi-

qu'il meurt. L'homme de gauche

ses traditions. L'envie de l'homme de gauche, même lorsqu'il est riche, en souci de partager les blens matériels avec les plus

dualiste : Chacun pour soi et Dieu pour tous. Et même lorsqu'il croit se sacrifier pour la collectivité, en réalité, c'est pour sa propre image, à ses propres yeux, est communautaire : L'union fait la force. Et même lorsqu'il prétend défendre son propre intérêt, l'homme de droite, surtout quand c'est toujours à la collectivité qu'il il est pauvre, se sublime en défense pense.

#### Propre force et sécurité collective

L'homme de droite se fie davantage à sa propre force qu'à la securité collective, alors que l'homme de gauche croit à l'efficacité de la solidarité. Cette opposition se retrouve en politique internationale. Pour l'homme de droite, l'O.N.U., après la S.D.N., c'est toujours plus ou moins le machin, alors que pour l'homme de gauche, c'est encore un peu le

rement pessimiste. Agnostique, il L'homme de gauche croit en

nions présentent un certain parallélisme avec la position sociale et la situation de fortune, et que l'on a observé maints changements chez les mêmes individus. Tel progressiste à tous crins dans sa jeunesse se transforme en conservateur. Tel monarchiste mystique devient marxiste. Mais ce n'est qu'une apparence. L'adolescence est une période de la vie où l'influence du milieu est la plus forte. Beaucoup de jeunes se croient sincèrement de droite ou de gauche, en fonction de leurs parents, ou au contraire en réaction contre eux, ou sous l'imprégnation de leurs maîtres et de leurs condisciples. La mode, aussi, est un facteur important, sinon primordial, du comportement de la jeunesse, qui n'aime rien tant, au fond, que l'uniforme, et se sentir au coude à coude, en communion, avec le groupe. Combien la mode a-t-elle fait naguère plus de camelots du Roy que l'enseignement de Maurras, et combien aujourd'hul de gauchistes, plus que la lecture assidue de Marx et d'Engels? Mais lorsque le carac-

Naturellement, il v a beaucoup d'êtres politiquement indécis, il en existe à la sexualité mal définie. Pour ceux-là, il est plus facile de préférer la liberté à l'égalité, lorsque l'on est riche, et l'égalité à la liberté, quand on

ne possède rien. Mais il v a des bourgeois de gauche, et des ouvriers de droite. Un tiers à peu près de chaque groupe. Les opinions politiques ne dépendent donc pas uniquement des peranteurs sociologiques. Le comportement apparent des

professionnels de la politique ne doit pas faire illusion, car ils se déterminent rarement en fonction de leurs pulsions profondes mais suivant l'opportunité du moment. Au début de leur carrière, ils choisissent le mellieur créneau disponible, comme disent les spécialistes des études de marché. Ensuite, ils sont bien obligés de s'y tenir, sauf de rares exceptions. En réalité, Valéry Giscard d'Estaing est foncièrement un homme de gauche, et Francois Mitterrand, un homme de droite. D'où l'ambiguité de leur démarche, qui souvent déroute autant leurs propres partisans que les observateurs désintéressé cette impression qu'ils donnent pariois d'être mai dans leur peau. Contraints de tenir des discours que leur inconscient réprouve, ils continueront, jusqu'à la fin, à réver, l'un de Jaurès, l'autre de de Gaulle, tout en se référant, avec une absence de conviction qui transparaît dans leurs discours, l'un à de Gaulle, l'autre à Jaurès.

Les deux courants d'instincts et de pensées ne se confondront jamais, et s'opposeront toujours. Et c'est mieux ainsi. Une société composée uniquement d'hommes de droite deviendrait vite une jungle. Une société d'hommes de gauche, une fourmilière. L'aberration de la droite - le fascisme comme l'aberration de la gauche - le communisme - en donnent une éclatante démonstration.

(\*) Conseiller en informatique.

### LE SABRE DE DIDI

par GABRIEL MATZNEFF

'ETOILE, la croix, le croissant, la faucille et le marteau, le croix gammée, ce ne sont pas las symboles qui manquent. Nous n'avons que l'embarras du choix. Mais de tous ces symboles, celui qui résume avec le plus d'exactitude ce qu'aura été notre délicat vingtième siècle, est, sans conteste, le sabre de Didi.

> Le jeune bomme du « Lotus blen »

Didi, on s'en souvient, est le sympathique jeune homme qui, dans le Lotus bleu, veut sauver Tintin en lui coupant la tête. Brandissant un sabre, Didi court après Tintin, en lui expliquant : Lao-Tseu l'a dit : ell faut trouver la voie l. Mol, je l'ai trouvée. Il faut donc que vous la trouviez aussi. Je vals d'abord vous couper la tête. Ensuite, vous connaîtrez la vérité. Voyons, n'ayez pas peur... li s'agit simpiement de vous couper la

Hergé a publié le Lotus bieu en 1934. C'était une époque où, en Europa, la bon oncle Joseph et le bon oncle Adoll, pleins de soilicitude pour le genre humain, aldalent des centaines de milliers d'égarés à trouver la voie du salut, grâce à la méthode Didi. Depuis lors, nos idéologues européens ont exporté le sabre salvateur dans le monde entier, avec un succès toujours grandissant. Du temps de l'Inquisition, la méthode Didi donnait déjà d'heureux résultats, mais elle n'était appliquée que de laçon imparialte, et quasi artisanale. Aujourd'hui, nous avons perfectionné tout cela. C'est le triomphe de la cyber-

Ou'ils s'appellent Torquemeda ou Lénine, les bienfaiteurs qui brûlent du désir de nous inities aux vérités dont ils sont les dépositaires sont nécessairement conduits, un jour ou l'autre, à поиз couper la tête. Une tois que nous avons compris cela, nous sommes sur la bonne voie. Tintin, qui s'obstine à ne pas vouloir mourir, n'est qu'un gamin mai élevé. C'est la tête sous le bres que nous entrerons au paredis des dogmatiques.

Adolescent, je portais toujours sur moi un carton, où l'avais inscrit deux phrases. L'une était du sceptique Sextus Empiricus : égale raison (1) ». L'autre, de l'épicurien Métrodore : « L'homme libre doit éclater du rire le plus franc au nez de tous les réformateurs (2) ».

#### Raisons de croire ou de douter

A l'êge où les jeunes gens demandent à leurs ainés des raisons de croire, je leur demandals des raisons de douter. Hergé, dès mon enfance, m'avait vacciné contre la tentetion de

Si bien intentionnés qu'ils puissent être, les dogmatiques sont les iniassables pourvoyeurs des büchers, des prisons et des cîmetières. Parmi les maîtres de la philosophie occidentale. Epicure et Pyrrhon sont peut-être les seuls totalement innocents. Ni dans leurs écrits ni dans ceux de leurs disciples, on ne voit luire le reilet du sabre de Didi. Personne n'a jamais été égorgé en leur nom. C'est peu, diront certains. Nous sommes quelquesuns à penser que c'est immense.

(1) Esquisses pyrthon'ennes, chapitre 27. (2) Cité par Flutarque, Contre Colotès, paragraphe 33.

VUES ET REVUES par YVES FLORENNE

### DES ISMES NAISSANCE



Non, il n'est qu'une façon flatteuse, élégante, à la fois savante es populaire - précaire, d'allleurs, dangereuse, grosse de toutes les annexions et de toutes les trahisons par les épigones, - une seule façon de faire un mot : avec un nom, elle réside dans la formation du substantif dérivé, abstracteur de quintessence, promis à la postérité, fût-elle courte, bref, dans le patronyme qui a donné naissance à un isme.

L'isme prospérait principale-ment dans les domaines de la pensée, philosophique ou scientifique, des théories et des sys-tèmes, ou dans les écoles et mouvements littéraires. En politique, il n'a longtemps été utilisé que par des exceptions très éclatantes, le nom giorieux ne servant du reste on'à dénoncer l'ombre de sa lumière, le noir envers de la pourpre : cesarisme, bonapartisme. Plus près de nous, mais aussi beaucoup plus ambigu selon ceux

A la Ve, il appartenait de re-

cueillir l'héritage de l'isme le plus illustre de la Gaule. Se mesurer

et téméraire. Il y eut des essais

de pompidolisation et l'on essaya

pompidolisme. Le mot, malheu-

reusement, resta surtout associé.

et c'est injuste, à des calamites :

l'automobile (à quoi il fallait adapter Paris : bel exemple

d'adaptationnisme), la voie sur

berge ou via Pompidollenne,

l'execrable phallocratisme exhi-

bitionniste des tours, la raffinerie

qui le prononçaient : stalinisme et hitlèrisme (mussolinisme a eu beaucoup moins cours que franquisme).

tère est enfin formé, vers la tren-

taine, chacun reprend sa vraie

La démocratie, naturellement, y répugnait. Nos républiques en firent une consommation très rè-servée. C'est-à-dire réservée à peu près au milieu politique. Encore fallut-il des circonstances exceptionnelles pour que fussent risquès clémencisme, poincarisme, briandisme ; et sans guère plus de lendemains que les lendemains mêmes de la guerre - ou les veilles d'armes de la paix. D'autres, comme maurrassisme, barrésisme, ne tenaient pas au pouvoir, peu à l'action, mais à la pensee encore, et à la littérature.

publique s'y prétaient sans doute peu. Il serait parfols plaisant, donc cruel de tirer d'elles un isme caricatural. S'il y eut des mollétistes, 'il n'y eut pas de mollétisme. Une seule exception encore (c'est plus tard qu'on a parlé de faurisme pour définir une attitude d'esprit) : mendésisme. Dans un pays moins ingrat et dans un système moins turlupin (tiens! un autre exemple), et si le mot un mauvais usage, il eût été juste, un certain moment, d'écrire

Les personnalités de la IVe Ré-

mendésisme : francisme.

la substantification ne devait jamais descendre jusqu'à cette fonction d'ordre second, en dépit à celui-là était à la fois tentant de son qualificatif. Le mesmérisme, c'est tout autre chose : une thérapeutique miracle autour d'un baquet. Le chabanisme et les chabanistes firent fortune à l'heure de l'election présidentielle. et lui ont survécu : pour l'usage intérieur, dans une maison du père qui compte plus d'un appartement. Le chiraquisme se forma et prospèra seulement après (pendant, il n'eût pas été toléré)

On s'avise aussi que, hors du nal. Celui-ci, conforté par le pouvoir suprême, le substantif pouvoir européen, tantôt se grefsacramental a été tenu à l'écart fant sur le pouvoir mousachique, sacramental a été tenu à l'écart tantôt s'en dégrafant, n'attend des patronymes du contre-pou-voir du para-pouvoir, du shadow-sessisme, essai répété mais non pouvoir, voire du pouvoir régio- encore transformé.

### La fascination de la minuscule

Enfin, le giscardisme vint. Il tracté à travers un tempérament ? ne pouvait qu'arriver — événe-ment dans l'avènement — pour couronner cela qui était écrit dans les astres et dans le nom même de l'élu : un destin natio-

Et c'est peut-être alors que prenait tout son sens, sa portée et sa fin. cette fascination de la minuscule. Rejetant dans la préhistoire les hautes initiales démodées et les idées de grandeur, elle devenait principe, système, stratégie. Qu'est-ce que la politique, sinon le pouvoir ré-

Le giscardisme n'apparut guère, tout d'abord, que comme un état d'esprit, un style, une euphorie. une pédagogie, un sens personnel très pacifiant des rythmes musicaux, une émouvante innocence à l'égard du tragique, qui enveloppaient de leurs voiles un dessein hautement déclaré mais prudemment éclairé, ambition suprême chez un mathématicien : résoudre la quadrature. Tel était. en effet le problème posé : changer la France sans rien déranger

### La boulangère d'Apollinaire

chez les Français.

Mais il n'est pas d'isme qui ne se crée, se définisse et se fonde hors d'un livre, d'un traité, d'un temps qu'elle pût beneficier de texte magistral. Démocratie cette réforme, marrainée naguère française fut le Discours de la par Mme Françoise Giroud, qui methode de M. Giscard d'Estaing: son ergo sum. Du coup, le giscardisme est devenu objet d'étude et dans la légitimité blen sûr, elles d'exégèse : à preuve, le recueil qui changent d'homme. porte ouvertement ce titre (1). L'analyse n'y laisse rien de côté : celle de de Gaulle que de Jean dévoiler les secrets avec l'innodienne ». N'est-ce pas beaucoup lacet. dire ? Ou faudra-t-il que, pareille à la boulangère d'Apollinaire qui « tous les sept ans de quelque chose de beaucoup (1) Pouvoirs, « Le giscardisme » changeait de peau », la Répu- moins fascinant ou divertissant, no 9, PUF.

blique, tous les sept ans aussi, change de nom ? Alors, il serait épargneralt aux femmes de changer d'identité chaque fois que,

Et justement, Françoise Giroud — on ne s'en étonnera pas non ni l'idéologie (parfois mise au plus - avait à témoigner sur le pluriel), ni la pratique, ni le giscardisme. Entrée vierge au langage, écriture et parole, ni les sérail du pouvoir, par engagement dons évidents, ni la souple volontaire, bien qu'elle n'eût pas a toujours été une jouvence du rigueur d'un dessein longuement élu le sultan, elle avait obéi au pouvoir. Et, dans tous les cas, le médité. Et qui fut nourri au sein seul désir d'en explorer les d'une filiation dont on ne s'éton- détours, et à la seule passion de nera pas, pour se borner aux plus la justice pour son sexe. Elle n'en récents ancêtres, qu'elle soit moins sortit (du sérail) que pour en Monnet, grand-pere du « libera- cente nudité des hommes « surlisme organisė » et d'une certaine pris dans leurs jeux » — des jeux Europe. On nous dit aussi que, auxquels il semble que les femmes selon l'opinion publique dilment avaient peu de part - oubliant sondée, nous vivons bel et bien que cette naïve impudeur, chez sous une « République giscar- une femme surtout, est punie du

Sa révélation va plus loin au-jourd'hui : il s'agirait en réalité existe.

et de beaucoup plus inquiétant encore qu'un sérail (fût-il réduit à un hammam) : une salle d'opérations aux dimensions du pays.

Le lecteur sera-t-il déçu, ou soulage, en constatant toutefois que cet « art de l'anesthésie » perfidement affiché dans le titre comme essence du giscardisme, est fort adouci dans le texte, voire justifié comme pratique du bon docteur vraiment moderne? Dans cette peinture de son modèle, largement tracée et parfois caressée, avec juste ce qu'il faut d'agréables griffures, on sent chez le peintre comme une coquetterle d'équité et presque d'admiration. Au point que le mot « grandeur » est prononce (au conditionnel, il est vrai), c'est même le dernier trait d'un portrait qui ne manque pas de souffie. Il nous fait souvenir que l'anesthésie s'appelle aussi du nom contraire : réanimation.

Et puis, il faut tout de même ne pas oublier que l'anesthésie fut plus qu'un progrès : une révolution. Elle permet les miracles de la chirurgie qui sans elle, serait encore aux mains du bar-bier-apothicaire. Dans l'avancement de nos sociétés, libérales ou non, peut-être permettra-t-elle enfin de « changer l'homme » en trafiquant sous son crâne.

En attendant ces progrès décisifs, les opérations les plus sanglantes et parfois les plus longues, pratiquées sur toute l'étendue de la planète, continuent de se faire sans anesthèsie aucune. Tout au contraire. La douleur régénère celui qui la subit et fortifie celui qui l'administre ; le bain de sang a toujours été une jouvence du peuple recoit son opium : le discours politique. Rien ne sert d'endormir, si ce n'est pour donner à

Sang et reve : nous voilà bien loin. Dieu merci, du giscardisme. Plus loin que jamais peut-être. puisque les spécialistes eux-mêmes qui consultent dans Pouvoirs. à tant l'examiner, l'explorer, le peser, le définir ou l'attester, en viennent à se demander s'il

Ic Monde

LES SLITES DU A M. Fiterman (

d'avoir ren pour manifester leur m la suite du procès de Prague, les In some an process de grande. Men faire en nevembre, à Prague, Marians sous-secrétaire d'Rest sous-secretaire d'Re Lindination persiste et M. Len Gest, president du P.C. bales, a resident du Europe . La C.I.S.L. (Confed panonale des syndicats librari. In mernational de la press. M. Juli a leur tour condamné ces processes. I gembles européenne tiendre une de

### Des accusation

gon d'urgence sur l'arrestation de m

Bigen gong falle attendre in fin eu proces pour que le Rude Prese, egare o. P.O. commente le proble ce Frague Via s men n'est dit set le s green des seances. Les déclarstes des accuses, la demanda, por rememble des avocats de l'acquittaite a a population tchécoslovaque se sauta men. En ravanche, diculales arrestations de mai derales, un t mat de da omnies sum la via printe. eren savernment organise. 🧀

0- 3 14, 2 12 feiterisien, de tigentes automobiles stationnées cerar : appartement de Mine Numtota to encore. L'appartement est ssordre ou Dr Vaciav Benda, Tout ce a accompagné de pesentes alfu-

### La peur est da de ceux qui veul

par PATRICE CH

Nous ne sommes pas elles à ble Prague par envie de publicité; mais pour aller soutenir physiquement des gens dui se battant. el sour voir, et pour aniendre, Pour témoigner de ce qu'on mait vu et développer une action de Soutien à partir des choses les Plus concrètes. On ne paut reconter que ce qu'en a su al. entendu, et pour moi, dens ce voyage à Prague en compagn des trois autres membres de la de'egation — Joan-Pierre Faye, Jean Dieudonné et Alain Cheller — et des trois Français que cous avons rencontrés sur place -Catherine Samary, Jean-Yves Po-tel et Daniel Oueki, — pour moi c'est d'abord le courage exceptronnel, le cran, de ces hommes el de ces femmes, signatairas ou porte-parole de la Charte 77. el membres du VONS, c'est leur courage devant la pression psychologique constante à faquelle le se sont soumis, c'est malare. tout le formidable détent de gens comme Zdena Tominova (1), qui est suivie à chaque minute par les policiers en civil el par une voiture, qui est controles sans arrêt, qui est controles sans arrêt, qui est atout instant à être arrêtée. Ce sont des gens à bout, mass qui ne seront jamais à bout, qui continue co continueront à se battre quoi qu'il arrive et qu'il faut addit.

En lace de cela, la police les polices — elles sont trole, al l'abbien compris, — le désarrol pour la proposition de la proposition della proposition della proposition della proposition della proposition della proposition della proposi

a provoqué chez elles, les mandicres tentatives d'un porce de restaurant nous proposant de laire du tralic de devises un minutes avant notre errection. minutes avant notre arrestation,
ce policier en civil ivre and
tribunel à qui l'on demanté
dessein l'heure à laquellé des
prononcé le verdict- et que
donne complaisanment, les aux lièmes de fliature grotesques les
brei, le désarroi de cette policie
la peur n'est pas chez les de
sidents, elle est dans le sind
de ceux qui veulent réprime
leur.

Tout l'exprime : la bêtie de leur motifs, l'absence de fronte dement juridique de notre de leur le fait outen et de notre expression et d personnes sur six perce que con personnes sur six perce quien el qu'en rien arrêter que plane el qu'en laisse la stième passe qu'en laisse la stième passe plan centre de presse la plan centre de presse la prese la presse la presse la presse la prese la pre plein centre de Prague, les que lions lors de notre inparage loire : Combien allez vers le cher quand vous allez mande le company de la compan mande le commissaire que s é le main mes notes ses constitues de la main mes notes ses

Et puis l'inanité des charges ca procès, charges indicatons



portuaire du bassin de radoub l'exercice du semble-pouvoir, et des Halles et son bateau culturel dans la succession d'Etlenne apparus à peu près, ironie du sort, Marcel. Le barrisme, en dépit de la popularité du tenant du nom, avec le tarissement de l'essence et la dégradation de l'existence. ne semble guère avoir éte serieu-Pompidolisme, en tout cas, sement tenté, encore qu'il défine surgit que lorsque le président nisse fort proprement l'organe perça sous le premier ministre : profond du roi Babar.

Le plus illustre de la Gaule

حكذا بن الأصل

### LES SUITES DU PROCÈS DE PRAGUE

### M. Fiterman (P.C.F.) reproche au gouvernement français d'avoir reporté la visite de M. François-Poncet

Pour manifester leur mécontentement à la suite du procès de Prague, les États-Unis ont annulé le voyage que devait faire en novembre, à Prague, M. Robert

Barry, sous-secrétaire d'Etat adjoint. L'indignation persiste et M. Louis Van Geyt, président du P.C. belge, a réagi violemment aux condamnations en affirmant que « ces pratiques sont utilisées par les ennemis du socialisme et de la détente en Europe ». La C.I.S.L. (Confédération internationale des syndicats libres), l'Institut international de la presse, la FEN ont à leur tour condamné ces procédés. L'Assemblée européenne tiendra une discussion d'urgence sur l'arrestation de quatre

prêtres catholiques et de deux laics le 10 septembre.

Les cinq Français expulsés de Prague, ainsi que deux autres qui n'ont pas été inquiétés, ont rendu compte jeudi, au cours d'une conférence de presse, des événements qui se sont passés à Prague durant le procès, sur lequel ils ont fourni de nombreux détails qu'en lira dans le témoignage ci-dessous de Jean-Yves Potel, journaliste à «Rouge» (qui était parmi les cinq expulsés), et dans le texte du metteur en scène Patrice Chéreau.

Interrogé, jeudi soir 25 octobre, au micro de France-Inter, sur l'annulation du voyage en Tchécoslovaquie de M. François-Poncet, M. Fiterman, membre du secrétariat du comité central du P.C., a déclaré d'autre part: «Le gouverne ment français est mal place pour donne des leçons d'humanisme, surtout si on se réfère à sa politique. » A la question «Plus mal placé que le P.C.?», il a répondu : - Ah certainement ! Ecoutez nous Bokassa ce n'est pas notre ami, ca ne l'a jamais été. Alors, cela dit, je vais

ajouter qu'il faudra tout de même y aller à mon avis, à Prague. Pourquoi? Parce qu'il y a des questions supérieures qui sont en jeu, celle de la paix, celle de la sécurité en Europe, et il faut travailler

### TÉMOIGNAGES

### Des accusations non fondées, un climat de calomnie

par JEAN-YVES POTEL

du procès pour que le Rudé Pravo, organe du P.C., commente le procès de Prague. Mais rien n'est dit sur le contenu des séances. Les déclarations des accusés, la demande par l'ensemble des avocats de l'acquittement pur et simple de leurs clients, de cela la population tchécoslovaque ne saura rien. En revanche, depuis les arrestations de mai dernier, un climat de calomnies sur la vie privée des militants du VONS inculpés était savamment organisé.

On a vu, à la télévision, de fuxueuses automobiles stationnées avoir été drogué, alors qu'il se rendevant l'appartement de Mme Nem- dait en Bohême donner un cours cova ou, encore, l'appartement en désordre du Dr Vaclay Benda, Tout cela accompagné de pesantes allu-

mais pour aller soutenir physi-

quement des gens qui se battent

et pour voir, et pour entendre,

pour témolgner de ce qu'on avait vu et développer une action de

soutien à partir des choses les

plus concrètes. On ne peut re-

entendu, et pour moi, dans ce

voyage à Prague en compagnie

délégation - Jean-Pierre Faye,

- et des trois Francais que nous

avons rencontrés sur place -

Catherine Samary, Jean-Yves Po-

tel et Daniel Ouaki. - pour moi

c'est d'abord le courage excep-

tionnel, le cran, de ces hommes

et de ces temmes, aignataires

ou porte-parole de la Charte 77

et membres du VONS, c'est leur

courage devant la pression psy-

chologique constante à laquelle

ile se sont soumis, c'est maigré

de gens comme Zdena Tomi-

nova (1), qui est suivie à chaque

minute par les policiers en civil

et par une voiture, qui est

contrôlée sans arrêt, qui s'attend

à tout instant à être arrêtée. Ca

sont des gens à bout, mais qui

ne seront jemais à bout, qui

continueront à se battre quoi

En tace de cela, la police, les

polices — elles sont trois, si [ai

bien compris. - le désarroi qu'on

a provoqué chez alles, les mé-

diocres tentatives d'un patron

de restaurant nous proposant de

faire du tratic de devises cinq

minutes avant notre arrestation,

ce policier en civil lyre mort au

tribunal à qui l'on demande à

dessein l'heure à laquelle sera

prononcé le verdict et qui la

donne complaisamment, les sys-

tèmes de filature grotesques, en

bret, le désarroi de cette police,

La peur n'est pas chez les dis-

sidents, elle est dans le camp

de ceux qui yeulent réprimer

Tout l'exprime : la bêtise de

leurs motifs, l'absence de fon-

dement juridique de notre ar-

restation et de notre expulsion,

le fait qu'on n'arrête que cinq

personnes sur six perce qu'on a

ordre de n'en arrêter que cinq

et qu'on laisse la sixième tenir

une contérence de presse en

plein centre de Prague, les ques-

tions lors de notre interroga-

toire : - Combien allez-vous tou-

cher quand vous allez rapporter

tout cela à Paris? », me de-

mande le commissaire qui tient

à la main mes notes sur la

Et puis l'inanité des charges à

ce procès, charges indémontra-

qu'il arrive et qu'il faut aider.

tout la formidable détermination

Jean Dieudonné et Alain Challie

es trois autres membres de la

alle ce dir

La peur est dans le camp

de ceux aui veulent réprimer

par PATRICE CHÊREAU (\*)

Nous ne sommes pas allés à bles, l'accusation d'être payé Prague par envie de publicité, par la C.I.A. qui porte sur des

sions sur le divorce de la première et sur la mauvaise tenue de maison par la femme du second. Les amis des six sont constamment surveillés, depuis plusieurs mois des policiers stationment devant leur porte. Quand il s'agit d'appartements propriété d'Etat, les fonctionnaires de la police politique s'installent carrément à l'intérieur. Le philosophe Julius Tomin, sans emploi depuis trois semaines, a même été retenu plusieurs jours dans un asile psychiatrique, après pour l' « université volante » organisée par les dissidents. Un autre jour, Zdena Tominova, sa femme,

sommes dérisoires, des gens

arrêtés de nouveau pour les

mêmes raisons qui les avaient teit précèdemment arrêter et li-

bérer sans inculpation, les sen-

tences décidées d'avance : une

répression sans but, sans pers-

être cela qui est importent :

cette police a des failles, des

tremblements : ca gouvernament

a l'eir divisé et c'est de cale

et les membres du VONS tirent

leur force, tirent la conviction

formidable ou'ils portent en eux

et l'humour qu'ils arrivent en-

core à avoir (cette phrase ma-

gnifique d'un accusé : « Si, dans

les années 50, le VONS avait

existé. M. Gustav Husak, actuel-

lement président de la Répu-

blique. n'aurait jamais été

condamné et n'aurait pas fait

Tous, its remercient pour tou-

tes les actions en leur leveur

qui ont été et pourront être en-

treprises — ils ne nous disent

pas lesquelles, ils n'ont pas de

conseils à nous donner, c'est à

nous de les trouver. - mais ils

nous disent que la solidarité

internationale compte, a compté

(le verdict, déjà monstrueux, au-

rait pu être plus lourd, on le

ils nous disent : ce procès a

été décidé - je cite - par une

traction dure du gouvernement

qui egit sur les ordres de Mos-

cou. Cela fait très rétro de dire

cela, mala il faudrait cesser un

jour d'être prudent par paur de

se faire accuser d'anticommu-

nisme. C'est une bureaucretie

important d'y aller et de le voir ;

maintenant, me semble-t-il, il est

importent de le dire, comme îl

était important de voir le portrait

de Staline dans les bureaux de

ia police (je ne suis pas seul à

l'avoir vu, Jean-Pierre Faye en a

vu un second et Jean Dieudonné.

lui, a au droit à la photo de

Tchéka). Et tout cela il ne fau-

dra pas l'oublier lors du prochain

procès qui va avoir ileu. El

maintenant, c'est Havel et ses

coéquiplers qu'il ne faut pas

oubiler. Il ne fant pas casser de

se battre pour eux : clinq ou

quatre ans et demi, c'est encore

(\*) Metteur en scène : membre

de l'Association internationale de défense des artistes victimes de la répression (AIDA).

(1) Porte-parole de la

de prison. »

sans doute que les chartri

porte-parole de la Charte 77, a été attequée et bastonnée dans un escaller par des individus masqués. C'est dans ce climat que s'est

ouvert le procès lundi dernier. En cherchant à isoler les accusés et teurs amis, la police n'a cependant pas réussi à briser la solidarité intérieure. Environ deux cents Tchécoslovaques, dont certains venaient de province, l'ont manifestée concrètement devant le tribunal, rue Spalena. Lundi matin, une quarantaine de personnes, dont les trois porte-paroie de la Charte, ont pénétré dans les couloire jusqu'à la porte de la salle

A mídi, ce même jour, une soixan-taine de manifestants étalent massés . de l'autre côté de la rue Spalena. J'ai pu personnellement observer la détermination et la gravité de ces hommes et de ces femmes stationnés là, les bras croisés. Les passants s'arrétaient briévement, souvent par sympathie.

Lundi après-midi, trente-sept percredi. Mardi soir, à 19 heures, sept Tomas, Hajek Miroslav, Jenakova flånant par petits groupes autour du tribunal que s'est poursuivie cette faits qui sont autant d'abus de pousolidarité. On comprend, dans ces conditions, la loie des militants de sept personnalités françaises ont fait les cent pas devant la porte du tribunal, mardi soir, en attente du

### Cent policiers

A l'intérieur de la salle d'audience, toutes les places étaient occupées par une centaine de poticiers, dont plus de la moitlé en uniforme. Seuls dix mambres des families étaient acceptés. J'ai pu recueillir auprès rendu détaillé des audiences. ■ l'accusation ne repose sut rien ».

cats en demandant l'acquittement à la fin du procès. Deux témoins seulement ont été cités. Le premier, une femme sans travail à la suite d'une condamnation, a reconnu avoir reçu 1 500 couronnes de Vaciay Havel. Un don personnel, a précisé ce demier. « Cet argent vous a été remis par la C.I.A. par l'intermédiaire de la Suède », accuse M. Adamec, un des deux procureurs. « Nous avons ettectivement reçu de l'argent de Suède, répond Vaciav Havei. Il a été envoyé à la Charte 77 pour son action en faveur des droits de l'homme par le prix Mommaen. Ce n'est donc pas par la C.I.A. D'autre part, nous plusieurs mois après le don personnel évoqué par le témoin. » La première « preuve » de l'accusation s'est ainsi effondrée. La seconde fut ancore moins convaincents. L'acteur Albert Cerny, emprisonné depuis 26 mars pour avoir participé à des reunions du VONS, a dit : « Je n'ai rien entendu d'illégal dans ces réunions. - L'accusation voulait ainsi montrer l'existence d'une « organisation en lutte contre l'Etat ». On comprend pourquoi le tribunai a refusé d'entendre un troisième témoin,

Le verdict de mardi soir ne repose done sur aucun fait prouvé. C'est ce qu'ont rappelé les six accusés dans leurs brèves déclarations, fréquemment interrompues. Jiri Dienstbler, que les juges ont coupé une dizalne de fois, n'a pu terminer son intervention. Le logicien Vaciav Benda a réussi, malgré les interruptions, à parler assez longuement : - La cour n'a pas essayé de prouver l'inexactitude des textes Institutions tchécoslovaques.

a priori qu'ils sont taux. Ce que publie et dit le VONS ne peut pourtant avoir que deux significations : ou bien nos affirmations sont feusses. mais alors II faut le prouver. Ou bien ce que nous disons est vrai, et vous nous condemnez quand même, mais les résultats de ce procès seront bien plus dangereux que Tchécoslovaquie. - Mme Dana Nemcova. souffrante, a dù être évacuée de la salle. Elle avait commencé par évoquer les leçons qu'elle avait tirées des procès en réhabilitation auxquels elle avait assisté dans les années 60, mais la cour a refusé d'entendre la sulte...

#### < Je n'ai rien à voir avec cette com>

Le dramaturge Vaciav Havel, après avoir montré comment il avait compris que les droits inscrits dans la Constitution tchécoslovaque pouvalent être baloués par le gouverne sonnes ont été interpellées, dix-sept ment et sa police, a relevé les seront gardées à vue jusqu'à mer-mots-clés de l'acte d'accusation : = pervertir >, < subversion >, < hosti-</p> Jeunes ont également été arrêtés et lité à l'Etat », « calomnies ». « Autant battus dans les locaux de la police, de mote qui prennent un sens émo-il s'agit de Lukas Tomin, Liska tionnel très grand alors qu'ils ne s'appuient sur aucune preuve. Autent Jana, Smida Pavel, Vojek Ladislav, de mots vides... Regardez ce que Medek Jan. lis sont tous âgés de nous avons publié : des faits, attesmoins de dix-huit ans. A partir de tés par des tribunaux, et des voir de notre police et de notre

> Comme l'avait fait Vaciav Benda, il interpelle la président du tribunal, M. Kaspar : «L'accusation invoque l'article 88 de notre code. Cet article conselle une extrême sévérité contre les entreprises aubver sives commo la nôtre. Mais, dans ce cas, pourquoi avoir attendu un an, après la proclamation légale du VONS, pour nous poursuivre? -

Créé en avril 1978, le VONS avalt déposé ses statuta et la liste de ses membres auprès du tribunal de Prague, comme l'exige la loi.

Havel rappelle enfin, comme Va-

clav Benda, son refus d'émigrer : J'alme ce pays, et le veux y rester. Si l'étals un ennemi de l'Etat, le serais parti. » Tous les accusé se sont déclarés solidaires les uns des autres. Ils ont refusé la dissociation des cas, comme cela a été tenté pour Petr. Uhi, considéré c le principal responsable du VONS. Petr Uhi n'a d'ailleurs parié que deux minutes. Il a commence sa de claration en évoquant les accords d'Helsinki. La cour l'a immédiatement interrompu : « Ceci n'a rien à voir avec le procès. » « Je п'al donc rien à voir avec cette cour i, a ré-pondu Petr Uhl. Je ne la reconnais pas, les accusations portées contre moi n'ont pas de sens, elles visent simplement à combattre la Charte 77 et le VONS. Ce tribunal n'a pas de pouvoir de décision, toutes les pelnes ont délà été décidées en haut

Après le verdict, les familles ont voulu rencontrer leur parent clinq minutes. Cela leur a été interdit. « pourtant, lors des procès des ennées 50, c'était autorisé », m'a dit le fils de Mme Bednarova. Tous les membres de la Charte 77 et du VONS que j'ai rencontrés après le procès ont été formels. C'est la solidarité internationale, en particulier celle provenant d'organisations ouvrières et démocratiques, qui a permis l'abaissement des peines. Dans un communiqué rédigé mardi soir. le VONS déclare notamment : « La riposte internationale a une extrame importance pour notre travell. Dans la situation actuelle de blocage de l'information, c'est le seul moyen qui puisse contrecarrer la pratique des

#### **ESPAGNE**

### Le référendum en Catalogne et au Pays basque

(Suite de la première page.) Non, sans doute, puisque, le jour même du référendum, un de leurs leaders, M. Telesforo de Monzon, député du Guipuz-coa, précisait dans le quetidien authoraliste Paris ou a constant de leurs le de le quetidien authoraliste Paris ou a constant de le leurs de le quetidien authoraliste Paris ou a constant de le leurs de le nationalisté Egin qu' « une cous de libération nationale n'était pas un problème arithmétique ». C'était rejet er d'avance les conclusions qui pourraient être tirées d'une défaite de l'absten-tion

LIETA militaire, pour sa part, a affirmé que la lutte armée continuera. L'organisation a posé depuis longtemps ses conditions à une trêve, et elle s'y tient : départ de la police, contrôle de l'armée cantonée en Euskadi par le gouvernement basque. L'ETA a tout de mmée précisé qu'elle ne se batrait contre « aucun Basque », ni contre la fuiure ne se patrait contre « aucun Basque », ni contre la future police autonome, à moins que celle-ci ne participe à la répres-sion contre ses dirigeants. Une telle déclaration éloigne, en prin-cipe, le danger d'une guerre civile.

Le président du Conseil géné-ral, M. Garaicochea, qui prési-dera sans doute le futur gouver-nement autonome, a annoncé son nement autonome, a annoncé son intention de négocier avec la guerilla. Pour cela, il lui faudra l'aide de Madrid — c'est-à-dire un rapide transfert de compétences, pour donner à son gouvernement une certaine autorité face aux partisans de la lutte armée. Il n'est pas sûr, de toute façon, que l'ETA soit disposée à pactiser. On pense, au Pays besque, que si ses revendications étaient satisfaites, elle serait capable d'en présenter de nouvelles.

velles.
Certains militants d'Euskadiko
Eskerra (formation indépendantiste ralliée au statut d'autonomie) pensent néanmoins que,
dans le climat de détente qui
prévaudra pendant les premiers
mois de l'autonomie, une libération des prisonniers politiques
basques serait une mesure habile.
L'ETA est surtout populaire parce
m'elle se bat contre la « repres-

LETA est surtout populaire parce qu'elle se bat contre la «répression», ce serait lui enlever une de ses justifications que d'ouvrir les prisons.

Le leader d'Euskadiko Eskerra, M. Marlo Onainda, vient de déclarer que pour «compléter» le statut, il faudrait prendre une telle initiative. Il estime, en outre, qu'il importe d'envisager une inqu'il importe d'envisager une in-tégration rapide de la Navarre dans la communauté autonome d'Euskadi. Mais les résistances, dans l'un et l'autre cas, risquent d'être vives, et il est peu probable que le gouvernement de M. Adolfo Suarez soit disposé à s'y heurter de front,

A Barcelone la déception a été rande, même si la plupart des hommes politiques catalans se sont efforcés de la dissimuler. Alors que le statut d'autonomé n'avait pratiquement aucun ad-versaire, l'abstention a été un peu plus grande (41 %) qu'en Euskadi. Le président du parti communiste catalan (P.S.U.C.), M. Lopez Raicatalan (P.S.U.C.), M. Lopez Ral-mundo s'est dit a projondément préoccupé » du résultat. Celui-ci contredit les prévisions de la Gé-néralité, qui faisait état, il y a quelques jours, d'une participa-tion probable de 70 % du corps électoral.

On est évidemment loin de la ferreur avec laquelle avait été approuvé, en 1931, le premier statut d'autonomie : il y avait eu 80 % de votants et plus de 99 % de coul». Il est vrai que l'on avait voté, alors, un texte qui n'était pas passé par le crible des

Cortès... Cette fois, les Catalans se sont prononcés sur un projet qui est le fruit des compromis avec le gouvernement madrilène. Sa ré-

daction, souvent ambiguë, n'était sans doute pas de nature à sou-lever l'enthousiasme. Pourtant tous les partis s'attendalent à un

Ils doivent constater, une fols Ils doivent constater, une fois de plus, que leur crédit et celui de la Généralité souffrent d'une érosion croissante. Leur avenir s'annonce difficile. Déjà ils ne savent guère comment remplacer M. Josep Tarradellas, car ils n'ont aucune personnalité de prestige à présenter. Leur tâche sera d'untant plus ardue qu'il leur faudra nouer des alliances pour gouverner. M. Tarradellas recommande un gouvernement d'union natioun gouvernement d'union natio-nale, semblable à celui qui existe déjà. Les communistes préconisent aussi cette formule, qui leur per-mettrait de maintenir leur présence au sein du futur conseil exécutif. Mais la décision appartiendra aux deux formations qui occupent le centre gauche sur l'échiquier politique : le parti-socialiste et Convergence démo-cratique, dont les forces devrsient s'équilibrer lors des élections au Pariement catalan

Les joutes qui s'annoncent pèsent pen, de toute façon, en regard de cette question fondamentale : quelle sera la vitalité des autonomies ? Madrid les des autonomies? Madrid les concevra-t-elle comme une simple décentralisation? Ou bien l'administration centrale procédera-t-elle à une véritable répartition du pouvoir politique, comme le demandent les Catalans et les Basques? A Barcelone, comme à Bilbao et à San Sebastian, on sait que le sort des futures communautés autonomes dépendra de la consolidation de la démocratie et de l'évolution la démocratie et de l'évolution des esprits dans le reste de l'Es-pagne. Un pays ne se débarrasse pas en quelques mois ni même en quelques années de plusieurs siècles de traditions centralistes. Mais l'avenir des autonomies dépendra beaucorp du dyna-misme des populations locales : à cet égard, les 41 % d'abstentions de la Catalogne ne sont pas un

CHARLES VANHECKE.

#### Turquie

● Le Tribunal de l'état de sièce d'Ankara a condamné à la peine de mort, le 25 octobre, les quatre membres de l'organisation Aigles de la révolution palestinienne qui avaient occupé l'ambassade d'Egypte à Ankara du 13 au 15 juillet dernier. Leur principal complice ture,

Omer Faruk Erden a été condamné à dix-neuf ans de prison. Trois-autres Turcs ont été condamnés à des peines allant de six mois à quatre ans. de six mois à quatre ans.

Deux policiers avaient été tués, un membre du personnel avait trouvé la mort en tentant de s'échapper. Un Egyptien avait été grièvement blessé. Le commando s'était rendu en relâchant une douzaine d'otages (le Monde des 14, 15, 16, 17 juillet 1979).

#### Le Monde RÉALISE CHAQUE SEMAINE UNE SÉLECTION HEBDOMADAIRE

réservée aux lecteurs résidant à l'étranger

Examplaire spécimen sur demande

Le 28 février 1955, huit membres de l'équipage d'un destroyer colombien disparaissent dans la mer des Antilles. Un récit fantastique et mystérieux par l'auteur de "L'automne du Patriarche".

**Gabriel** Garcia Marquez Récit d'un naufragé

**GRASSET** 

### 

 $x_1 \leq x_2$ 

ABRE DE DID

Rest of the

Table Seas

在 中 一

Le président de la Répu-

blique a recu, jeudi 25 octobre,

ambassadeurs d'Algérie, de Centratrique, de Belgique, de

Grèce et du Congo. La ceré-monie pour l'ambassadeur

centrafricain n'avait pas été

annoncée et a été ajoutée au

L'ambassadeur d'Algérie, M. Mo-hamed Sahnoun, a déclaré: « Les relations entre l'Algérie et % a France remontent loin dans l'histoire. En fait, peu de pays peuvent se prévaloir de relations aussi prolongées et intenses, parjois harmonieuses et parjois contradictoires. » Après avoir indiqué que le dialogue des deux peuples avait été parfois « haché et incertain », du fait de la colo-nisation, l'ambassadeur a pour-

nisation, l'ambassadeur a pour-

suivi:
« Vous avez cependant, par

voire voyage historique dans notre pays, scelle la réconciliation défi-

ntitve entre nos deux peuples et appelé à une coopération (...). Nous demeurons convaincus, mal-

gré certains aléas politiques, que ce message reste celui de la

France et nous y adhérons tota-lement.

» La proximité géographique, la complémentarité économique, une certaine communauté de nos

destins, nous imposent une coopé-ration étroite sur tous les plans. Sur le plan bilatéral nos deux pays peuvent multiplier leurs échanges et devenir des partenai-

res économiques privilégiés. Des perspectives remarquables s'of-frent à nous dans les domaines énergétiques et industriels (...). Aucun obstacle majeur ne semble

devoir empêcher la poursuite de la coopération culturelle et tech-

la coopération culturelle et tech-nique (...). L'émigration algé-rienne (...) apprécie la compré-hension et l'accueil qu'elle trouve auprès de la majorité du peuple français. Nous sommes plus que jamais décidés à accélérer la rétinsertion de nos ressortissants émigrés et nous souhaitons, dans ce domaine particulièrement sen-sible (...), harmoniser nos démar-ches dans le respect total des

dernier moment.

CO-INCULPÉ DE KURT LISCHKA

### Ernst Heinrichsohn tente de minimiser son rôle dans la déportation des juifs français

De notre correspondant

Bonn. — Après les violences du premier jour (le Monde du 25 octobre), le procès Lischka-Hagen-Helnrichsohn prend son rythme normal, s'enfonce même dans la routine. Une bonne partie de la séance du jeudi bules devant la table du président. Il s'agissait de reconnaître et de déchiffrer des documents qui figurent dans le dossier de l'accusation. Les quelques manifestants français qui ont prolongé leur sélour à Cologne pour suivre les débats étalent décus et mécontents de ne rien entendre. Même Mª Kaul, célèbre avocat venu de la R.D.A. et qui siège au banc de la partie civile, a vivement contesté la caractère trop confidentiel de certains échanges. Je comprends, s'est-li écrié à l'adresse d'un défenseur, que vous ne parliez pas plus fort alors qu'il s'agit seulement du meurtre de quatre-vingt mille personnes. >

Les accusés, eux aussi, s'habltuent à leur procès. Lischka ne S'il dirige rarement son regard vers le public, il prend des notes, compulse des dossiers et, bien souvent, eult les débats en croisant les bras, comme un élève très doclie. Il a même accepté, leud), de se sousans être assisté par un avocat.

#### « Une responsabilité morale »

L'un de ses trois défenseurs vient d'ailleurs de renoncer à sa tâche. Selon lui, les chefs d'accusation sont trop vagues, et le fait que le procès se déroule dans une atmosphère de terreur » rend la défense des accusés très difficile sinon Impossible. Cet interrogatoire a fait apparaître que, en 1946, les Britanniques avaient livré Lischka aux Françals, mais que ceux-ci le renvoyèrent bientôt aux

Mala la journée de Jeudi a surtout été celle d'Ernst Heinrichsohn, augrandes rafies de juifs et leur dépor- « avec une joie sadi tation durant l'été 1942. Lui-même de tous les convois s'est présenté comme un simple.

Londres. — Le gouvernement britannique a invité jeudi 25 oc-tobre les quatre principaux partis

d'Ulster à une conférence sur les moyens de rendre à la province

un certain contrôle sur ses propres affaires, à l'exception de la loi et du maintien de l'ordre. Le secré-taire d'Etat à l'Irlande du Nord,

M. Atkins, a annonce aux Com-munes que la conférence se tien-drait vers la fin novembre en Uister, et qu'il présenterait, d'îci

deux semaines, un document consultatif aux quatre partis.

Leurs premières réactions ne sont guère encourageantes : le principal, le parti unioniste offi-ciel, a fait savoir qu'il ne pren-drait pas part aux entretiens. Le

parti travalliste et social-démo-extrémistes du parti unioniste de

extremistes du parti unioniste de-mocrate, s'est montré favorable à déclaré « très soupçonneux ». Seul le Révèrend Paisley, chef des mocrate, s'est montré favorable à l'initiative de M. Atkins, Il pour-rait en tirer parti afin d'accroître son audience dans la majorité

M. Atkins n'a donné aucun détail sur son projet, dont l'am-pleur paraît limitée, puisque la République d'Triande n'y sera

associée sous aucune forme. Neanmoins, le gouvernement de Dublin s'y est montré favorable : à ses

yeux, la restitution de certains pouvoirs à l'Uster constitue un premier pas dans la bonne direction.

Il n'est pas question, a précisé M. Atkins, d'un retour au Stor-mont, le gouvernement local sus-pendu en 1972, ou à l'assemblée provinciale dissoute en 1974, après la grève générale des protestants. La justice, l'armée et la police, a-t-il également indiqué, resteront entièrement contrôlées par West-

entièrement contrôlées par West-minster. Son but semble donc simplement d'inciter les deux communautés à coopèrer à la ges-

tion de la province, soit au sein d'une assemblée élue, vraisem-biement à la proportionnelle, soit dans des conseils régionaux qui seraient installés dans les six

M. Atkins, qui, à l'origine, ne comptait rien proposer avant le printemps, a voulu manifestement profiter de l'impulsion donnés par

l'appel à la paix qu'a lancé le pape voici moins d'un mois. Même

prétendu avoir « fait un soundaie : au camp de Drancy parce que les surveillants français s'appropriaient les rations prévues pour les internés. A l'en croire, les détenus eance en lui adressant des cadeaux

En ce qui concerne la « solutio Heinrichshon assure qu'il Ignorait tout. Il regrette ce qui s'est passé ajoute-t-il, « tout sentiment de culpa-bilité me faisait alors détaut, car je ne pouvais pas croire à ce qui s'est passé, et que l'al seulement appris à la fin de la guerre ». S'il nie toute responsabilité criminelle, Il se reconnaît aujourd'hui « une responsabilité morale » dans l'extermination des Juifs. Aussi comprend-li que les gens le haïssent. Il voit cependant la preuve de eon innocence dans le fait que, en 1952, le ministère ouest-allemend de la justice l'a exempté de toute poursuite, bien qu'il ait honnêtement rendu

tribunal. M. Fassbender, semble accepter les objections sans les discuter, allant jusqu'à dire aux accusés ou à leurs avocats « Oui., yous avez raison. » Mais, sans jamais hausser le ton, il a l'ert de les surprendre par une question embarrassante au moment où ils s'y attendent le moins : « Mals enfin, monsieur Heinrichsohn, vous avez cru, nous dites-vous, que les dépor tés allaient dans des camps de travall. Ne vous êtes-vous pas posé des questions lorsqu'on a arrêté des enlants, des vieillards et des malades ? = Heinrichsohn répond qu'il a « vu très peu d'enfants au camp les pieds au Vélodrome d'Hiver... Le débat vient seulement de s'ouvrir. On attend la confrontation qui témoins qui assurent reconnaître en lui le « beau leune homme blond » quel on reproche d'avoir organisé les en uniforme de SS qui présidait

Le plus souvent, le président du

guerre.

Grande-Bretagne

Le gouvernement va organiser

une conférence sur l'Ulster

De notre correspondant

compte de son travail pendant la

de Drancy ., et qu'il n'a jamais mis aura lieu entre Heinrichsohn et les

ches dans le respect total des drotis fondamentaux des inté-ressés. Sur le plan international, nos intérêts mutuels nous commandent aussi d'harmoniser nos points de vue et de contribuer ensemble à la solution de certains « avec une joie sadique » au départ problèmes urgents. »
Faisant implicitement allusion JEAN WETZ.

Faisant implicitement allusion au problème saharien, l'ambassadeur a déclaré : « L'héritage du passé fatt que certaines régions proches de nous sont encore le théâtre de confilis graves. (...) Le rôle de la France pourrait être tout à fatt significatif. Nous avons des raisons de croire que nous pourrions œuvrer ensemble en partisans sincères de solutions

nue plus difficile.

» La culture, mais aussi le développement, c'est-à-dire cette coopération culturelle et technique sans égale, exemplaire à plus d'un titre (...).

d'un titre (...).

» L'économie, enfin, marquée par la complémentarité de nos ressources et de nos moyens. La rencontre de la technologie française et de la volonté algérienne de développement et de progrès social, qui a déjà produit des résultats très appréciables pour notre profit respectif, doit nous inciter à approfondir encore nos rapports dans ce domaine. » [Le Monde daté 5-6 soût a publié la biographie de M. Sahnoun.]

### CONGO: l'esprit de dialogue

A l'ambassadeur du Congo. M. Jean-Pierre Nonault, le président de la République a déclaré: « La France (...) est sensible à l'esprit de dialogue qui inspire la diplomatie congolaise tant dans ses rapports entre pays africains que dans ses relations entre pays développés et pays démunis. Je sais combien le gouvernement congolais est préoccupé par la recherche d'un ordre économique international plus juste et plus javorable aux Etats les plus démunis. C'est pourquoi je suis nique de répondre aux accusations d'immobilisme qui lui sont fréquemment adressées à propos de l'Uster, en particulier de la part des Etats-Unis. Il lui donnera également des arguments contre le Congrès américain, qui avait suspendu, l'été dernier, les ventes d'armes à la police d'Ulster par Washington, pour protester contre ses méthodes d'interrogatoire. Enfin, il renforcera la position du premier ministre de la République d'Iriande, M. Lynch, contesté au sein de son propre parti, le Franna conciliante à l'égard de Londres. Fail, pour sa politique, jugée trop

convaincu que la France et le Congo conjugueront leurs efforts pour faire avancer dans toutes les enceintes internationales l'idée d'un monde plus juste et plus ėguitable. »

[M. Jean - Pierre Nonault est né en 1937 à Sibiti. Il commença sa carrière dans l'enseignement et le syndicalisme avant de devenir commissaire du gouvernement pour la région de Kouliou (1971), puis ambassadeur à Moscou (1974-1979). Il est incubro du comité central du parti des travailleurs, la plus haute instance politique du Congo.]

CENTRAFRIQUE: rendre la parole au peuple A M. Jean-Marie Frisat, ambas-sadeur de Centrafrique, M. Cis-card d'Estaing a déclaré : « Dans de solidarité ne reste pas pour la

### A TRAVERS LE MONDE

### El Salvador

Fail, pour sa politique, jugée trop (Intérim.)

(Intérim.)

modeste, ce plan permettra au moins au gouvernement britan-nique de répondre aux accusations

● LA JUNTE DE GOUVERNE-MENT NEGOCIE LA LIBE-RATION des deux ministres et de leurs employés, retenus en ozage depuis le 24 octobre par le Bloc populaire révolu-tionnaire (B.P.R.). Le jeudi 25 octobre, d'autre part, plu-sieurs stations de radio ont été occupées par des commanété occupées par des comman-dos de l'Armée révolutionnaire du peuple, une organisation d'extrême-gauche. LERP, a diffusé des messages dénon-cant la « farce politique » organisée par les «opportu-nistes» du gouvernement.

Jeudi également, le retour d'exil de M. José Napoiéon Duarte, dirigeant démocrate-chrétien, a été l'occasion d'une manifestation de sympathisants dans la capitale. Des heurts se sont produits avec des militants du comité des mères de prisonniers politiques et de disparus, proche du B.P.R. Une fusillade a éclaté. Elle avait fait deux morts, une femme et une fillette de sept ans. Les forces de l'orsept ans. Les forces de l'or-dre ne sont pas intervenues.

Enfin, le 24 octobre, le mi-nistre des affaires étrangères, M. Ada, a assuré à La Paz, où il assiste à la réunion de l'O.E.A., que la junte organi-sera des élections présiden-tielles en 1980. Elle ne présen-tera pas elle-même de can-didat. — (A.F.P., A.P., Reuter.)

### Israël

• KHALED HUSSEIN ET FOUAD HUSSEIN, les deux auteurs survivants de l'attentat contre un autobus, près de Tel-Aviv en mars 1978, ont été condamnés jeudi 25 octobre à la prison à vie et à une peine cumulative de dix ans de détention pour appartenance au Fath, par le tribunal militaire israélien de Lod. L'attentat avait fait le 11 mars 1978 trente quatre morts et quatre-vingts blessés dviis et a été, selon les auto-rités israéilemes, à l'origine de l'intervention israélienne au Sud-Liban, — (A.F.P.)

### Japon

• PROCHAINE DEMISSION DU GOUVERNEMENT. — Le gouvernement de M. Masayoshi

Ohira présentera sa démission le mardi 30 octobre, a annoncé le 26 octobre un porte-parole le 25 octobre un porte-parole officiel. Il appartiendra ensuite à la Diète issue des récentes élections générales (le Monde des 9-10 et 31-22 octobre) de désigner un premier ministre. Au sein de la Chambre basse, le parti libéral démocratique de M. Ohira dispose de 258 des 511 sièges. — (A.F.P.)

### Swaziland

DECES DU PREMIER MI-NISTRE. — Le prince Ma-phevu Diamini, premier ministre du Swaziland, est décédé dans la nuit du mercredi 24 au jeudi 25 octobre dans une clinique de Mbabane, capitale de ce petit royaume limitrophe de ce petit royaume limitropne de la République Sud-Africaine et du Mozambique, a-t-on appris jeudi à Johannesbourg. Le prince Diamini, àgé de cinquante-sept ans, serait mort d'un cancer généralisé. Il avuit le ring de maiorgage et ans. le rang de majorgénéral et ap-parienalt à la dynastie royale du Swaziland, dont le chef, le rol Sobhuza II. est actuellement, a l'age de quatre-vingt-un ans, le plus vieux souverain régnant du monde, — (A,F,P,J

trouvent dans l'adversité, contri-buer si nécessaire, face à une stituation exceptionnelle, à rendre la parole au peuple, tel est l'esprit de démocratie qui anime l'action de democratie qui anime l'action de la France. C'est ainsi que nous comprenons notre devoir envers nos amis ajricains: la solidarité véritable doit se manifester sur le plan humain, sur le plan politique, comme dans le domaine du dévolvement. développement.

» Je tiens à rendre hommage

France un terme vide de sens. Venir à l'aide de nos amis qui se

LA REMISE DE LETTRES DE CRÉANCE A L'ÉLYSÉE

L'ambassadeur d'Algérie souligne les raisons d'une entente

«tant sur le plan bilatéral qu'international»

L'ambassadeur a alors com-menté favorablement les votes français à l'ONU sur le Sahara, les prises de position de la France sur l'apartheid, son rôle en Eu-rope à l'égard des Palestiniens.

Il a poursuivi :

«Vous avez, enfin, fait vousmême preuve d'une grande intuition angud vous avez lancé
l'idée du dialogue Nord-Sud et

plus récemment encore lorsque vous avez suggéré le schéma d'un trilogue Europe-Afrique-Monde arabe, qui pourrait être un cadre de concertation de nature à dé-boucher sur des initiatives prog-matique que preus appelors de

matiques que nous appelons de nos vosux et qui devraient pouvoir

réfoindre nos propositions pour un nouvel ordre économique in-ternational. Tous ces points de repère illustrent donc, tant sur le plan bilatéral qu'international, les

raisons d'une entente et d'une compréhension, qui dépasseraient les aspects conjoncturels que les

héritages du passe nous imposent

Après avoir souligné que les «affinités profondes» des deux pays correspondent à « une longue connaissance réciproque », M. Giscard d'Estaing a répondu

notamment: a Et pourient, nous ne nous comprenons pas toujours comme nous le devrions. Il importe donc que nous allons de l'avant dans notre dialogue

pour éviter à l'avenir les malen-tendus qui ont pesé sur nos relations. Les multiples tiens que tissent, entre nous, les hommes, la culture, l'économie nous le

» Les hommes, d'abord, c'est-à-

dire mes compatriote, qui ont choisi de rester dans votre pays, ainsi que les nombreux cadres et

dinsi que les nombreux cadres et coopérants français (...), c'està-dire la vaste communauté algérienne qui, depuis de nombreuses années, a apporté un concours significatif à notre économie et dont nous solhaitons aujourd'hui siecemins sulaitons sulaitons aujourd'hui siecemins sulaitons sulaitons aujourd'hui siecemins sulaitons aujourd'hui siecemins sulaitons sul

réeraminer la situation avec

vous, dans l'esprit de concertation

que vous évoquez, afin d'assurer ses conditions de séjour et d'em-ploi dans une conjoncture deve-

au président David Dacko. Pre-mier président élu par le peuple de la jeune République centrafricaine, il a tenu avec courage à

reprendre en main le destin de son pays au moment où celui-ci était menacé dans son existence et dans son ême de l'intérieur et de l'extérieur. La France apportera à l'Etat de Centrafrique toute la coopération nécessaire à l'immense tâche de reconstruction nationale qui s'impose (...). »

[Né en 1931 à Brassaville (Congo), M. J.-M. Frisat a fait ses études en cette ville, ainsi qu'en Centrafrique et su grand séminaire de Luis. Chirutgien dentaite de la faculté de Nantes, docteur de l'université de Paris, il a dirigé le centre dentaire de Bangui et présidé (1974-1977) le secrétariat de santé dentaire pour l'Afrique. Paris est son premier poste diplomatique.]

#### BELGIQUE: la voix de l'expérience et de la raison

L'amitié franco-belge, « qui paraît à première vue un don de nature, devient l'instrument qui nous permet de rassembler nos da mus per moi descources pour un dessein commun: l'œuvre de la construction européenne, a dit M. Giscard d'Estaing à l'ambas-sadeur de Belgique, M. Alexandre

Dans son adjocution, le nouvel ambassadeur de Grèce, M. Ste-fanos Stathatos, a souligné que sa mission « coïncide avec l'ère nouvelle qui s'ouvre pour la Grèce » par son adhésion eux Communautés européennes. Le président de la République a no-tammant réponde : a le relations president de la Republique a no-tamment répondu : « Les relations qui unissent la France et la Grèce sont d'une qualité excep-tionnelle. Une coopération étroite et familière s'est établie entre nous. Qu'il s'agisse de culturs ou d'économie, il est peu de secteurs qu'elle ne touche, et son déve-loppement se poursuit dans des

Paternotte de la Vallée. « Je sais que la Belgique n'est pas moins résolue que la France à ce que l'Europe fasse entendre sa voix, qui est celle de l'expérience et de la raison.

[Le Monde a publié le 21 sep-tembre la biographie de M. Pater-notte de la Vaillée.]

#### GRECE: une ère nouvelle

conditions que je crois bénéfiques pour nos deux pays. >

[M. Stefanos Stathutos est në à Athènes en 1922 et, après une licence en droit, a poursuivi sas études à Paris (sciences politiques), Londres (London Schoof of Sconomics) et La Haye (Académie de droit international). Entré aux affaires étangères en 1953, il a été en poste à trois reprises à l'administration centrale, ainsi qu'au Caire, à l'OTAN, à Washington et à l'ONU. A partir de 1974, il a été ambassadeur auprès des Communautés européennes à Bruxelles, of: il a mené à blen les négociations sur l'adhésion de la Grèce à la C.E.E.]

### L'AIDE AU CAMBODGE

### Phnom-Penh pourrait faciliter l'acheminement des secours

Dans une déclaration publiée par l'agence officielle S.P.K., captée à Bangkok, le ministre cambodgien des affaires étrangères a précisé, selon l'A.F.P., qu'u en cas d'augmentation substantielle de l'aide » acheminée par l'Unicef et le Comité internation al de la Croix-Rouge (C.I.C.R.), le Cambodge était « prét à étudier, avec ces deux organisations, une amélioration des moyens de réception et de transport et à envisager, en cas de besoin, d'autres voies d'accès » Mercredi 24 octobre, trois sénateurs américains s'étaient rendus captée à Bangkok, le ministre cambodgien des affaires étrangères a précisé, selon l'AFP, qu's en cas d'augmentation substantielle de l'aide » acheminée par l'Unicef et le Comité internation al de la Croix-Rouge (C.I.C.R.), le Cambodge était « prét à étudier, avec ces deux organisations, une amélioration des moyens de réception et de transport et à envisager, en cas de besoin, d'autres voies d'accès. Mercredi 24 octobre trois séna-Mercredi 24 octobre, trois séna-teurs américains s'étaient rendus à Phnom-Penh, pour demander aux autorités d'accepter qu'une partie de l'aide au Cambodge soit

acheminée par route, à partir de la Thaïlande, afin d'accélérer la Thailande, afin d'accélérer l'envoi des secours.
Selon le ministre, M. Hun Sen, les sénateurs se sont rendus à Phnom-Penh « pour se rendre compte sur place de la situation alimentaire, et étudier les possibilités d'une contribution américaine à l'aide internationale en javeur de notre peuples a Centre de l'aide entre d faveur de notre peuple n. a Ce-pendant, a-t-il poursuivi, loin d'apporter des précisions sur ces possibilités, les congressistes ont cherché à orienter la-conversa-

### Chine

CONDAMNATION A MORT POUR « CRIME ÉCONOMIQUE » Pékin (A.F.P.). — La presse chinolse a confirmé jeudi 25 oc-tobre la condamnation à mort

tobre la condamnation à mort pour « crime économique » de Mime Wang Zhouxin, annoncée mardi par Radio-Pékin.

Le Quotidien du peuple a apporté des précisions à l'information donnée par la radio. Il a rappelé que Mime Wang Zhouxin, directrice de la compagnie des carburants de Bingxian (province du Hellongjiang), qui avait, entre 1971 et 1973, subtilisé quelque 500 000 yuans (1.5 milliard de francs) à l'Etat, avait été condamnée à mort, le 20 octobre, par le tribunal de la province de Heilongjiang. La condamnation est immédiatement exécutable, car elle n'était assortie d'aucune « période probatoire ».

a periode probatoire ». Au cours du procès, auquel assistaient plus de deux mille personnes, plusieurs complices de Mme Wang Zhouxin ont été condamnés à des peines de prison, dont son principal coïncuipé, un directeur de la section des ventes de la compagnie. M. Ma Zhanqing, condamné à quinze ans de prison.

vraison par route de nourriture et de médicaments.

#### La tension à la frontière khméro-ihailandaise

#### BANGKOK VA DEMANDER L'ENVOL D'OBSERVATEURS DE L'ONU

Bangkok (A.F.P.). — Le premier ministre thaïlandais, le générai Kriangsak Chamanand, qui avait écourté, jeudi 25 octobre, sa tourné e d'ans les capitales de l'ASEAN (Association des nations d'Asie du Sud-Est) en raison, semble-t-il, de l'aggravation de la tension à la frontière cambodgienne, a annoncé vendredi matin 26 octobre, à Bangkok, que son pays va demander aux Nations unies l'envoi d'une mission permanente d'observa-

aux Nations unies l'envoi d'une mission permanente d'observateurs le long de la frontière 
khmèro thailandaise, et leur 
maintien « tant que la situation 
l'exigera ».

De son côté, le général Prem 
Tinsulanonda, ministre de la 
défense, e déclaré que l'armée 
thailandaise était prête à faire 
face à toute éventualité. « Les 
forces thailandaises entreprendront des actions de représailles, 
conformément à nos plans, en 
cas d'incident affectant les viet 
et les biens des Thailandais », a 
ajouté le ministre dans une déclaration citée par le quotidien 
Bangkok Post. Selon lui, il n'y a 
pas encore eu d'a incident sé-Bangkok Post. Selon lul, il n'y a pas encore eu d'aincident sérieut » le long de la frontière. Il a assuré que le soldat thallandais, mort mercredi dans la province frontalière de Trat (400 km au sud-est de Bankok), avait été a tué par l'explosion d'une mine ». Radio-Bangkok avait tout d'abord annoncé que le soldat avait été tué, et sept autres blessés, au cours d'un accrochage, en territoire thallandais, avec des a soldats étrangers non identifiés », (le Monde du 26 octobre).

les personnalités de Colo pitées au colloque sa

The netter

et de canalina de Hawa Tawil des territores

LA VISITE DE M. KADDON

LP. exprime la volente declare le ministre belue de De notre corre

Ma putte and rencontre and felies e jeui de l'OLP-en-felies e jeui 25. octobre. Lincia Maddourni, chef de mismen politique de l'Orga-zon de liberation de la Paere M Madioumi avait eu un mier avec le ministre beige a allaires etrangères et li-deitea : nirer. **ce vendredi** si charge du développemen

il kaddoumi s'est, réjout de Pation européenne et de la serie Tar Prome-Orient, il s 66-25 que son organisation soulais. poza: des concessions de parti-caurre. L'O.L.P., a-t-il dif-Blat mépendant sur n'in-A que le partie de la Palen-

reer un Etat indépendant ».

Les nearmoins montré optiles nearmoins montré optiles et l'a prononcé une planée.

Le ét l'a prononcé une planée.

Le til remarquée par tous au 
médeuneurs : a Nous somme.

Antice à propos de nouvel.

Indoppements dans les pro
les propos de précise.

L'Esddoumi a dit : a Cea den 
mements concerneraient.

Michael global avec la parficimichael global avec la parficimichael global et les parfici

le ministre beige des affaires augres, cous l'égide de l'ONE.

le ministre beige des affaires augres de son côté, à décisié le le croix pas que l'on se le constitue de croix pas que l'on se le constitue de la constitue de la constitue de la consolidation. Si positif actual de la consolidation de le constitue de la consolidation de la consolidat Mong a simonet a ajoute que kupie palestinien choising

Iran

· INCH ALLAH 1-limam Khomeiny a discussion of the control of the on rendu aux Etats-Unis and real accepté en disant accepté en disant cost vrai. Inch Allah a La alach Allah a control d'une seule cost vial.

Une des médecins trates.

L'un des médecins trates.

L'un des médecins trates.

Rudi, que le cancer des gius prophatiques dont il des le cancer des gius prophatiques dont il des les les les les des des des des chances de guardes.

(Reuter, A.P.P.)

مكذا من الأص

### **AMÉRIQUES**

## SE A L'ÉLYSE sons d'une enten

ternational;

**≑்**வேர்வது \_ \_ دول بسود F W Mayer

t le voix de l'experient de la raison

At a was ere nouvelle

Penh pourrait feelis minement des secon

### **PROCHE-ORIENT**

#### Israël

### Les personnalités de Cisjordanie et de Gaza invitées au «colloque palestinien» de Washington se récusent

De notre correspondant

Jérusalem. — Les personnalités de Cisjordanie et de Gaza invi-tées à participer à Washington, du 27 au 29 octobre, à un col-loque international sur la question palestinienne ont décide, d'un commun accord, et au dernier moment, de ne pas s'y rendre. Cette décision de boycott parait devoir compromettre définitivement le succès de cette confé-rence organisée par la revue israélienne New Outlouk. Ce projet, préparé depuis plusieurs mois, avait causé de vives polémiques, notamment en Israël (le Monde du 23-24 septembre).

Sur les onze personnalités pales-Sur les onze personnalités palestiniennes de Cisjordanie et de
Gaza qui avaient été sollicitées
— parmi lesquelles figuraient
notamment les maires de Gaza,
Bethléem et Khalkhoul, — seule
Mine Raymonda Hawa - Tawil,
journaliste, sera présente à Washington. Pour expliquer leur refus,
les représentants des territoires
occupés ont déclaré qu'ils entendaient protester contre l'attitude

Sartawi, lui aussi invité à la conférence. D'autre part, ils ont contesté le choix de Washington comme lieu de la réunion, car ils ne veulent pas, par leur présence dans la capitale américaine, don-

sieurs personnalités israéliennes ont indiqué à leur tour qu'elles se désistalent. M. Youssef Saria, député travailliste, a déclaré : « Cette rencontre perd tout intérêt si les Palestiniens n'y par-

ceux qui le représentent. « Il nous apparaît que l'O.L.P. est, à l'heure actuelle, le moyen par lequel s'ex-

acticule, le moyen par teque 3 22-2-prime la volonté du peuple vales-tinien. Le problème de savoir si cela nous plait ou non doit être laissé de côlé».

A la question de savoir si la Belgique était prête à reconnaître officiellement l'O.L.P., M. Simonet

a repondu que le problème était

PIERRE DE YOS.

#### LA VISITE DE M. KADDOUMMI A BRUXELLES

### L'O.L.P. exprime la volonté du peuple palestinien déclare le ministre belge des affaires étrangères

De notre correspondant

Bruxelles. — « Ma visite en Belgique et ma rencontre avec M. Simonet constituent une reconnaissance de fait de l'O.L.P. ». a déclaré, le jeudi 25 octobre, M. Parouk Kaddoumi, chef du département politique de l'Orga-nisation de libération de la Palestine. M. Kaddoumi avait eu un entretien avec le ministre belge des affaires étrangères et il de-vait rencontrer, ce vendredi. M. Cheysson, commissaire euro-péen chargé du développement, au cours d'une rencontre quali-fièe d'« informelle ».

M. Kaddoumi s'est réjoui de l'évolution européenne et de la « position avancée » de la Belgique. Evoquant les perspectives de paix au Proche-Orient, il a dépair au Proche-Orient, il a de-claré que son organisation voulait une paix juste et durable, ce qui supposait des concessions de part et d'autre. L'O.I.P., a-t-il dit, et d'autre. L'O.L.P., a-t-11 oit, estime avoir fait des concessions majeures en acceptant d'établir un Etat indépendant sur n'im-porte quelle partie de la Palestine libérée et en renonçant à la lutte armée en dehors des territolses occupés. Au sujet de la reconnaissance d'Israel par l'OLP. M. Kaddoumi a declaré qu'Israel devait d'abord a recon-naitre aux Palestiniens le droit de créer un Etat indépendant ». Il s'est néanmoins montré optimiste et il a prononcé une phrase qui a été remarquée par tous ses interlocuteurs : « Nous sommes optimistes à propos de nouveaux optimistes a propos de nouveaux développements dans les prochains mois. » Prié de préciser. 
M. Kaddoumi a dit : « Ces développements concerneraient un 
règlement global avec la participation de toutes les parties intéressées, sous l'égide de l'ONU. »

Le ministre beige des affaires étrangères, de son côté, a déclaré : «Je ne crois pas que l'on puisse espèrer créer les conditions d'une véritable pair au Moyen-Orient, intellement des la conditions d'une simplement dans le cadre d'un accord bilatéral. Si postif qu'ait été l'accord égypto-israélien, cette paix, dont les bases ont été jetées, ne sera consolidée et confirmée que si on aborde les autres aspects du différend israélo-arabe, le premier et le plus immédiat étant celui du statut des territoires actuellement occupés et de la rocation de ces territoires à devenir le pays dans lequel sera créé pour les Palestiniens le cadre de leur identité, de leurs droits et de leur existence en tant que

M. Simonet a ajouté que le peuple palestinien choisira seul

du gouvernement américain, qui n'a pas accordé de visa à un délégué du Fath, le docteur Issam

dans la capitale américaine, donner l'impression de cautionner
la politique des Etats-Unis au
Proche-Orient et les accords de
Camp David qu'ils ont toujours
rejetés. Dans certains milieux
politiques de Cisjordanie, on se
déclare surpris de ce refus, après
avoir appris que les membres de
l'OL.P. avaient approuvé, voire
encourage, la participation de
représentants des territoires
occubés à ce colloque. occupés à ce colloque.

En raison de ces absences, plu-

### en faveur d'une aide à la reconstruction sauf-conduits puissent être dé-cernés à ceux qui seront recon-nus coupables de crimes de sang. Le ministre de l'intérieur a enfin reconnu qu'un problème se posera L'Assemblée générale des Nations unies a adopté à l'unanimité, le jeudi 25 octobre, une résolution engageant les gouvernements des États membres et les organisations internationales à formatione que

Nicaragua

L'Assemblée générale des Nations unies

se prononce à l'unanimité

lors des procès pour assurer la défense d'un si grand nombre d'incuipés. Ces derniers enxmêmes, ou leurs familles, pour ront a'en charger, a-t-il dit, s'il ne se trouve pas d'avocats en nombre suffisant pour le faire. les organisations internationales à fournir de toute urgence au Nicaragua l'assistance pour sa reconstruction qu'avait recommandée la commission économique de l'ONU pour l'Amérique latine (CEPAL), comportant notamment des mesures pour l'allégement de la dette publique, l'amélioration de la balance des patements et l'aide aux réfugiés rentrant au Nicaragua.

Rnfin, le gouvernement nicara-guayen se trouve confronté à un problème de plus en plus brû-lant : celui du désarmement des miliciens, qui refusent de remet-tre aux autorités le matériel de rentrant au Nicaragua.

Le commandant Tomas Borge,
ministre de l'intérieur, s'est, d'autre part, à nouveau prononcé, le
25 octobre, en faveur du pluralisme politique au Nicaragua.
Dans une interview à l'Agence
France Presse, le fondateur du
Front sandiniste de libération
nationale a confirmé qu'une élection présidentielle aurait lleu au
terme du processus de reconstruction nationale. L'opposition
qui émergera à l'occasion de cette guerre leger qui leur avait été distribué pendant la lutte contre le régime d'Anastasio Somoza.

#### Le désarmement des miliciens

La question a pris récemment un tour dramatique à Massaya, à 30 kilomètres de Managua, lorsque le commandant Tomas Borge, après trois autres militaires dont qui émergera à l'occasion de cette confrontation d'émocratique pourra s'exprimer librement, a déclaré M. Borge. après trois autres militaires dont les tentatives avaient été vaines, a dû se rendre dans une caserne où l'attendaient cinq cents mili-clens prêts à ouvrir le feu. Venu sans arme, l'officier a apaisé la tension en lançant à la troupe : « Les jusils révolutionnaires ne visent pas les révolutionnaires. »

Parmi les civils en armes figurent des centaines d'adolescents qui refusent de rejoindre l'école après avoir fait le coup de feu pendant les derniers mois de dietature. Pour eux l'abandon de et délivrer des permis de conduire, par exemple. Ces pouvoirs, a-t-li ajouté, leur ont été conférés à titre transitoire et leur seront re-tirés au moment opportun. l'uniforme, avec son corollaire, le prestige, est une sombre per-

Evoquant les proces d'environ sept mille membres de l'ex-garde nationale qui débuteront la semaine prochaine. M. Borge a afirmé qu'à l'exception des criminels de guerre reconnus qui seront passibles de quinze ans d'emprisonnement, les autres inquisés derrelant âtre condemné. Les plaintes contre les méfaits et les abus des miliciens — vols de voltures, attaques à main armée, effractions de domiciles privés, etc., se multiplient. Mais les dirigeants ont le plus grand mal à faire admettre à la population que des sanctions sont devenues nécessaires à l'encontre de révolutionnaires presque mythiques qui, désormais, errent aux limites de la haute délinquance. — (AFP.) A l'encontre de ceux qui ont trouvé refuge dans plusieurs missions diplomatiques à Managua, des peines d'un an au plus devraient être requises, a-t-il ajouté, excluant toutefois que des

#### Chili

### M. Pierre Guidoni, député du P.S., s'indigne de la présence en France en mission diplomatique de l'un des organisateurs du coup d'Etat de 1973

La conférence des ministres du des perturbations puissent être CIPEC, le conseil intergouvernemental des pays exportateurs de cuivre, se réunit les 29 et 30 octobre à son siège de Neuilly-sur-leur a donné asile :

Le groupe socialiste de l'Assem-blée nationale a rendu public, à cette occasion, un récent échange

cette occasion, un récent échange de lettres entre l'un de ses membres, M. Pierre Guidoni, député de l'Aude, et le ministre des affaires étrangères, M. Jean François-Poncet, à propos du secrétaire général du CIPEC, le général chilien Orlando Urbina.

Celui-ci a, en effet, été l'un des plus proches collaborateurs du gènéral Pinochet dans l'organisation du coup d'Etat du 11 septembre 1973, qui coûts la vie au président élu Salvador Allende. Le général Urbina était à cette date, inspecteur général de l'armée de terre. Selon M. Joao Garces, consciller du président Allende, l'officler était aux côtés du gé: l'arude de terre l'Inochet lorsque le président du Chill révéla, le 9 septembre, au commandant en chef de l'armée commandant en chef de l'armée de terre, qu'il entendait aunoncer, le surlendemain, l'organisation d'un référendum pour tenter de débloquer la situation au Chili. A la suite de cette confidence, le coup d'Etat, programmé pour le 15, fut avancé de quatre jours. Le général Urbina fut ensuite nom-mé chef d'état-major conjoint des forces armées.

M. Guidoni s'indigne, dans sa lettre au ministre des affaires étrangères, voir a un des princi-paux responsables de la chute de la démocratie châlenne recevoir en France le statut de chef de mission diplomatique ». Il estime; en outre, que « des milliers d'exi-lés chiliens » connaissent l'iden-tité du secrétaire général du CIPEC, ce qui peut constituer « une menace grave pour l'ordre mublic »

« une menace grave pour l'ordre public ».

Dans sa réponse, M. Jean François-Poncet indique que M. Urbina a été notamé à l'unanimité des membres du CIPEC au poste qu'il occupe aujourd'hul, et que la France, pays hôte de l'organisation, « n'avait pas à interventr dans cette a j aire ». Il écarte également l'hypothèse que

Le CIPEC a été créé en 1967, un peu à l'image de l'OPEP, pour favoriser l'augmentation des reun peu à l'image de l'OPEP, pour favoriser l'augmentation des revenus que les pays producteurs de cuivre tirent de leurs exportations de ce produit. Il entend, pour ce faire, coordonner les stratègies commerciales de ces pays, travailler à une stabilisation des prix du produit, et en développer le marché. Le CIPEC compte neuf membres — quatre « grands » : le Chill, le Pérou, le Zaire et la Zambie, et cinq producteurs plus modestes : l'Australie, la Papouasie Nouvelle-Guinée, l'Indonésie, la Mauritanie et la Yougoslavie.

#### Guyana TAMIZZAZZA DU MINISTRE DE L'ÉDUCATION ET DE LA CULTURE

Georgetown (A.F.P., Reuter, U.P.I.). — M. Vincent Teekah, ministre de l'éducation, du déveministre de l'education, du deve-loppement social et de la culture de la Guyana a été assassiné dans la nuit du mercredi 24 au jeudi 25 octobre à quelques kilo-mètres au sud de Georgetown, la capitale. Des personnes non iden-tifiées l'ont abattu dans sa voiture, avant de prendre la fuite.

M. Teekah, âgé de trente-huit ans, avait été l'un des idéologues du parti populaire progressiste, de tendance pro-soviétique, avant de rallier, en 1976, le Congrès national populaire du premier ministre, M. Forbes Burnham. Il occupait ses fonctions gouvernementales depuis 1977. A ce titre, il avait présidé, la semaine dernière, la troisième conférence des ministres de l'éducation de la Communauté des Caralbes Communanté des Caralbes (CARICOM).

### **AFRIQUE**

rentrant au Nicaragua.

Evoquant le rôle des comités de défense sandinistes, le « com-

mandante » a reconnu qu'ils avaient été chargés de pouvoirs parfois démesurés : octroyer des autorisations de sortie du territoire et des certificats de travail,

Evoquant les procès d'environ

culpés devraient être condamnés à des peines relativement faibles.

### République Sud-Africaine

### Pretoria dément avoir procédé à une explosion nucléaire

Le département d'Etat américain ayant annoncé, jeudi 25 octobre, être en possession d'une «indication donnant à penser» qu'une explosion nucléaire de faible puissance avait eu lieu le 22 septembre dans une zone proche de la République Sud-Africaine, Pretoria a aussitôt affirmé « tout ignorer de cette

De notre correspondante

Johannesburg. — Sur le ton de la dérision, le ministre sud-africain des affaires étrangères, courage son rôle d'Etat anti-M. Pik Botha, a rejeté vendreil 26 octobre les assertions formulées par le département d'Etat Le président du bureau de américain selon lesquelles la l'énergie atomique, M. de Villiers. République Sud-Africaine aurait procédé à une explosion nucléaire les succestions américaines est cain des affaires étrangères, M. Pik Botha, a rejeté vendredi 26 octobre les assertions formu-lées par le département d'Etat américain selon lesquelles la République Sud-Africaine aurait procédé à une explosion nucléaire en septembre dans l'océan Indien, dans l'Atlantique sud on dans une règion de l'Afrique australe.

règion de l'Afrique australe.

«Pourquoi ne posez-pous pas la question aux Soviétiques ou aux Chinois ou même aux Américains? a réplique M. Botha. Cela peut être également les Australiens ou les Néo-Zélandais... C'est une règion particulièrement vaste... Si les Américains ne savent pas ce qui s'y passe, je suggère qu'ils s'assurent des faits avant de courir comme cela... Cela peut être aussi la renaissance de Vénus, et je leur prosance de Vénus, et je leur pro-pose de demander un rapport à Neptune...»

Sur un ton plus sérieux, le ministre s'est inquiété de la « nervosité des Américains ».

les suggestions américaines. « Si l'explosion a eu lieu, ma première réaction est de penser qu'une autre puissance en est l'auteur, mais certainement pas l'Afrique

du Sud. »

Ce n'est pas la première fois Ce n'est pas la première fois que l'Occident s'inquiète des activités nucléaires sud-africaines. En août 1977, M. Louis de Guiringaud, alors ministre français des affaires étrangères, avait mis en garde les Sud-Africains contre toute tentation de produire une bombe atomique. Cette démarche avait été entreprise sur la foi de renseignements fournis par les Américains et les Soviétiques à partir de photos prises par satellite du désert de Kalahari. Pretoria avait répliqué par un démenti catégorique.

CHRISTIANE CHOMBEAU.

# L'Élégoince... Les Nouvelles Boutiques Balenciaga.



### iran

### « HICH ALLAH!»

iendi 25 octobre i Qom en s'adressant à une foule d'auditeurs : « Récemment, le chah s'est rendu aux Etats-Unis où on l'a accepté en disant qu'il avait un cancer. J'espère que e'est vrai. Inch Allah, a La foule a repris d'une seule voix : « Inch Allah.»

L'un des médecins traitants de l'ancien souverain a annoucé, jendi, que le cancer des glandes lymphatiques dont il souffre s est en voie d'extension ». Toutefois, le praticien estime « qu'il existe des chances de guérison ». - (Reuter, A.F.P.)

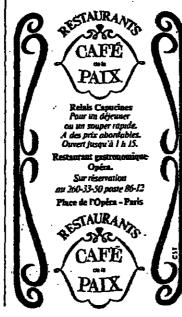

haute fidélité Bang & Olufsen

## écouter pour mieux choisir Choisir la haute fidélité B & O, c'est affirmer sa différence

Pour vous en convaincre, faites cette expérience : venez au Club B & O. Dans ce lieu, destiné exclusivement à la présentation et à la démonstration du matériel, sans souci de vendre, vous rencontrerez Claude Pichot ou Serge Mabile. Vous vous installerez dans l'auditorium, et... vous écouterez.

> Exposition permanente, Centre d'Information B&O (du mardi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h.).

162 bis, rue Ordener, 75018 Paris - 255 42 01



### TRAVAIL ET PARTICIPATION: une augmentation des crédits proportionnelle au chômage

M. FRELAUT (P.C.), rapporteur de la commission des finances pour le travall, déclare que la progression de ce budget a traduit l'aggravation de la situation de l'emploi, son amélioration ne pouvant être obienue que par des réformes de structures et une politique économique s. Celle-ci, précise-t-il, ne pourrait être fon-dée que sur la relance de la

Dans son rapport, presenté au Dans son rapport, presente au nom de la commission des finances, M. DEHAINE (R.P.R.) note que les crédits affectés à la formation professionnelle augmentent de 12.1 %, atteignant 7,5 millions de francs.

Le rapporteur précise notamment que les dépenses de forma-tion consenties en 1978 par les entreprises se sont élevées à 8,6 milliards de francs.

M JANS (P.C.), rapporteur de la commission des finances pour les travailleurs immigrés, constate que les crédits réservés à cette section atteignent 380 millions de francs, et regrette que la diminu-tion de certains crédits « affecte les possibilités d'action en faveur des travailleurs immigrés, notam-ment dans les domaines culturel, social et linguistique ».

Au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, plusieurs rapporteurs pour avis interviennent.

M. SOURDILLE (R.P.R.), après sionnelle, qu'il n'apparaît pas que

M. Papon, ministre du budget, a évoqué, au cours d'une confé-rence de presse jeudi matin 25 octobre, l'amendement d'ori-gine R.P.R. demandant 2 mil-

liards de francs d'économie. Il a déclaré :

« Cet amendement signifie que le gouvernement devrait changer de politique. Une telle attitude implique que chacun engage ses

impique que chacun engage ses responsabilités. Le gouvernement reste ouvert à des propositions d'abattement de crédits dans le cadre de la discussion parlemen-taire. Avant la fin de celle-ci, la

M. Bernard Pons, secrétaire gé-néral du R.P.R., a souhaité, jeudi

25 octobre, au cours d'une confé-rence de presse que « le gouverne-

ment fasse des concessions » sur le projet de budget. « Que le gou-vernement nous entende, a-t-il dit, et nous serons prêts à la concertation. »

M. Pons a indique qu'il parta-geait l'opinion de M. Poniatowski pour trouver « un peu stupide » que l'on soit passé à l'examen des dépenses sans avoir voté les re-cettes. Il a estimé que M. Chapat-

cettes. Il a estime que M. Chaban-Delmas avant de prendre cette décision aurait du consulter le Conseil constitutionnel. Il a rap-pelé que, en s'abstenant dans le vote sur la première partie de la loi de finances. le R.P.R. n'avait pas innové. Il a cité en effet le

scrutin du 24 octobre 1968 sur le budget de 1969 dans lequel trente-trois députés républicains indé-

pendants, dontMM. Giscard d'Estaing. Poniatowski. d'Ornano et

Bonnet, s'étaient absienus voion-tairement, alors que le premier

avoir noté que le nombre de de-mandeurs d'emploi est passé de 1 225 500 au 30 septembre 1978 à 1 355 300 au 30 septembre 1979, indique que cette augmentation de 10,6 % est supérieure à celle constatée en 1978 à la même date. Il évoque d'autre part le pro-bième de la réduction de la durée du travail en déclarant : « S'il du travail en déclarant : e S'il semble indéniable que, dans une première phase, il y aurait embauches supplémentaires, il rest pas possible d'exclure que les effets prévus résultant de la mesure production de la mesure de la pourraient ultérieurement entrai-ner une situation aggravée sur le

marché de l'emploi. s

M. DELALANDE (R.P.R.) regrette que les actions en faveur de la participation ne représentent qu'un crédit de 1,5 million

M. FONTENEAU (U.D.F.) évoque les problèmes démographi-ques. Il déclare que, en 1978, une très légère baisse de la natalité très légère baisse de la natalité s'est produite par rapport à 1977, avec 736 320 naissances, contre 744 330. En 1979, ce chiffre devrait remonter et se situer entre 740 000 et 750 000. Il relève, d'autre part, qu'il y a eu 250 000 avortements en 1978 et que ceux-ci deviennent « un moyen usuel de contraception, contraire aux intentions du législateur ».

M. ZARKA (P.C.) estime. à

positions sur les économies à réa-liser. M. Papon a noté que sur un

montant global de 525 milliards de francs de dépenses publiques, les salaires, rémunérations, pen-sions (civiles et militaires), repré-

sontaient à elles seules 48 % — soit 250 milliards — les interven-tions sociales 84 milliards de francs (aide au chômage notam-ment), les interventions économi-

ques él milliards de francs, les investissements publics 86 mil-liards de francs, les intérêts de la dette publique 37 milliards de francs. Par rapport à ces chifres,

le train de vie de l'Etat à propre-

ministre étalt M. Couve de Murville et le ministre des finances M. Ortoli (le Monde du 26 octo-

M. Pons a estimé que, à propos des 2 miliards d'économies de-mandées par le R.P.R., « le gou-ternement renverse les rôles », ajoutant : « c'est sans doute qu'il

n'est plus capable de jouer le sien », pulsque, pour le secrétaire général du R.P.R., ce n'est pas aux députés de répartir les éco-nomies.

De son côté, M. Olivier Gui-

chard, député R.P.R. de Loire-Atlantique, estime, dans le quoti-dien *Presse-Océan* du 27 octobre

que « la machine politique est grippée », et il écrit, à propos de la demande R.P.R. de 2 mil-

liards d'économies : « Le gouver-nement pourrait prendre la balle au bond et entrer dans une

concertation acec sa majorité, afin de préciser les secteurs sur lesquels pourraient porter les économies.

L'amendement demandant des économies de 2 milliards

R.P.R. et gouvernement se disent prêts

à la concertation

firmé que le gouvernement a voitures, voyages, documentation, « une volonté d'économie » et qu'il attend du R.P.R. des pro-

M. PONS (R.P.R.): ne pas renverser les rôles

L'Assemblée nationale a examiné, jeudi 25 octobre, les crédits du ministère du travail et de la participation. Ce budget atteint un montant de 15.518 milliards, mais ne comprend qu'une partie des crédits de la « section commune » qui sont constitués, pour l'essentiel, par les dotations de l'administration centrale communes au ministère du travail et de la participation et au minis-tère de la santé et de la sécurité sociale. Au total, les crédits pour 1980 de la section commune atteignent 866,3 millions de francs, soit 11.4 % de plus par rapport à 1979. Les seuls crédits de la section « travail » représentent 15,47 milliards, soit un taux de progression de 60 % dû essentiellement à la mise en place du nouveau régime d'indemnisation du chômage au travers du Fonds national de chômage dont la dotation augmente de 86 %.

les actions mises en œuvre dans les trois pactes successifs pour l'emploi débouchent pour la plupart des jeunes concernés sur un emploi durable. « Tout au plus emploi duranie. A fout au pus l'impact saisonnier de la vague démographique se trouve-t-il quelque peu amorti. » M. BOULAY (P.C.) souligne la modicité des crédits affectés au leurs immigrés.

### M. Boulin pour « une politique européenne

M. BOULIN, ministre du travail et de la participation, prend ensuite la parole. Il relève « une très forte réduction du chômage partiel » de l'ordre de 40 % depuis le début de l'année par rapport à menée qu'un politique du travail et d'emploi ne peut être menée qu'au niveau européen 1978, ainsi que la baisse de 12 % du nombre de licenciements économieurs sur le même période nomiques sur la même période, qui a permis de gagner 2 500 emqui a permis de gagner 2500 emplois en huit mois par rapport
à 1978. «On peut espèrer, déclare-t-il, ne pas dépasser en
données brutes le chiffre de
1 500 000 demandeurs d'emploi
dans les mois à venir.» Toutefois, «il ne faut pas espèrer de
miracle pour l'année prochaine.
La confoncture internationale est
assombrie par les nouvelles
hausses du prix du pétrole, ce qui
rendra extrêmement difficile la rendra extrêmement difficile la création de 250 000 emplois sup-plémentaires que la croissance de notre population active requiert actuellement.

Il indique à propos de la sidé-rurgie que les aides s'élèveront à 510 millions pour le financement des primes de départ et les dis-penses d'activité. « Le coût d'ensemble, pour l'Etat et l'UNEDIC. du programme social d'aide à la sidérurgie est de l'ordre de 7 à 8 milliards sur quinze ans, non comprises les dépenses de formation professionnelle », ajoute-t-il. M. Boulin donné ensuite les résultats du programme expérimental de création d'emplois d'utilité collective lancé au printemps 1979 : « Près de deux mille emplois sont en mesure d'être créés. L'objectif de cinq mille emplois doit être atleint au printemps 1890 : l'acceptant de l'entre d Boultn donné ensuite les

temps 1980 et le programme sera alors développé. » Il rappelle les principes de la réforme de l'Agence nationale pour l'emploi, et. évoquant l'aménagement du temps de travail, il précise : « Des décrets sont en préparation des maintenant qui permettent de réduire la durée maximale du travail de quarante-huit à quarante-six heures dans certaines branches et de franchir une nou-velle étape dans la réduction des équivalences. Des progres sensi-bles devront donc avoir lieu d'ic

bles devront donc avoir heu d'ici peu. »

M. Boulin évoque à ce suiet des indications de l'INSEE selon lesquelles le nombre des demandeurs d'emploi serait, en 1985, de 2 500 000. Il déclare : « I! s'agit là de projections théoriques. Qui peut aujourd'hut faire des prévisions à six ans (...) sans tenir compte de l'adaptation en cours de notre économie au monde moderne. »

Abordant les problèmes de la situation démographique, il affirme qu'a aucune amelioraton affirme qu'a aveune amelioraton apparemment n'est perceptible », et ajoute : a Dans une hupothèse pessimiste de descendance finale, 1.5 enfant par jemme, la population de la France serait de quarante-huit milions en 2050 et vingt milions en 2050 et vingt milions en 2050 et vingt milions en 2000. Or le vingt milions de 21. On voit l'ampleur de l'effort nécessaire, qui n'est nullement (on l'oublie trop) un effort exclusirement financier, n'enfin M. Boullin déclare : a Pour faire germer l'idee de participa-

travail manuel qui s'élèvent à 19.9 millions.
M. DEROSIER (P.S.), dénonce l'attitude du gouvernement qui consister à « présenter comme une charge pour l'économie française ceux dont la présence a été suscitée pour contribuer à sa ri-

## harmonisée du travail »

conomiques ». Dans la discussion générale,

M. EVIN (P.S. Loire-Atlantique) évoque « un budget en trompe-l'œil qui masque l'absence de me-sures structurelles » et déplor-que l'accueil des chômeurs soit M. ABELIN (U.D.F., Vienne) assure qu'en 1979 a le nombre des licencies économiques aura baisse d'environ 15 % ».

a environ 15 % ».

Pour M. ANSART (P.C., Nord)

a il semble que l'on veuille accoutumer l'opinion à la fatalité d'un
volant de chômage important ».

M. LAURAIN (P.S., Moselle) assure que la réduction du temps de travail « pose un problème de société, de civilisation ». Réfutant l'assertion selon laquelle une telle mesure ne serait pas créatrice d'emplois, il ajoute : « Lorsqu'elle est adaptée a u z ressources en main-d'œuvre utilisée, lorsqu'elle est modulée selon les branches industrielles, lorsque des délais suffisants sont prévus pour permettre les adaptations indispen-sables, elle peut être réalisée sans budget de formation professionperte de production et savoriser des embauches supplémentaires ». Après avoir mis en cause le vés et des rapport de M. Zarka, qui ne nementales reflète pas, selon lui, les travaux railleurs ».

de la commission des affaires culturelles, M. GESINGER (R.P.R., Haut-Rhin) suggère d'éviter d'octroyer l'aide au retour aux ressortissants des pays qui vont entrer dans le Marché commun. Il explique à ce propos : « Bénéficiant de la liberté de circuler, ils reviendront bientôt en France.»

M. BARIANI (U.D.F., Paris) évoque le chômage des cadres, qui devient « une difficulté lancinante », ceux-ci étant « les premières victimes de la nécessaire restructuration de notre système

M. LEGRAND (P.C., Pas-de-Calais) insiste sur le problème des handicapés et propose qu'un déhat soit organisé lors de la session de printemps sur ce

session de printemps sur ce thème.

M. ROBERT FABRE (N.-L. Aveyron) estime que le troisième pacte « n'apporte pas de réponse, dans un grand nombre de cas, sur le fond, car û n'apporte pas des emplois stables et produc-tifs » tifs ».

M BECHE (P.S., Doubs) indi-

que : « Votre volonté, c'est d'organiser le restux des travailleurs immigres, » « Votre politique, ajoute-t-il, c'est le choix du laisser-aller. »

M. ROSSINOT (U.D.F., Meur-

the-et-Moselle) estime a qu'un effort sans précédent doit être jait pour organiser la solidarité par l'aménagement du temps du

Mme CHAVATTE (P.C., Pasde-Calais) soutient que la for-mation professionnelle constitue pour le gouvernement le moyen de a rendre moins explosive so-cialement l'existence de plusieurs centaines de müliers de jeunes à qui la société est incapable de fournir un emploi ». A propos de l'aménagement de la durée du travail, M. SEGUIN

(R.P.R., Vosges) propose une nouvelle idée expérimentée avec « nouvelle idée experimentée avec succès : celle d'une quatrième équipe concentrée sur vingt heu-res le samedi et le dimanche ». Il s'inquiète, d'autre part, des faibles résultats de la création d'emplois d'utilité collective, et souligne « la compétence, le cou-rage et la résolution » de M. Bou-lin

M. DEROSIER (P.S., Nord) estime que le gouvernement « se détourne délibérément des objec-tifs officiels concernant la formanelle a qui se situe plus comme étant au service des intérêts privés et des perspectives gouver-nementales qu'à ceux des tra-

M. LAGOURGUE (U.D.F., Is Réunion) déplore que le régime d'indemnisation du chômage ne soit pas mis en œuvre outre-mer et demande que la loi ne soit pas « discriminatoire ».

M. LE MEUR (P.C., Aisne) dé-nonce les atteintes aux libertés syndicales et le détournement de la législation du travail. « S'il y a des violences et des atteintes aux libertés, ajoute-t-il, elles sont le fait du gouvernement ».

le fait du gouvernement ».

M. LABORDE (P.S., Gers) se prononce pour une réforme du travail temporaire et indique que célui-ci doit être organisé par un établissement public.

Répondant aux orateurs,
M. BOULIN précise que 62 % des jeunes trouvent un emploi à la sortie des stages pratiques et déclare que sur les 848000 demandeurs d'emploi secourus, 40 % d'entre eux rétrouvent du travail dans les trois mois.

Annès Mme PASQUIER. secré-Après Mme PASQUIER, secré-

Après Mme PASQUIER, secrétaire d'Etat chargé de l'emploi féminin, qui déclare mener une politique de diversification des métiers féminins. M. LEGENDRE secrétaire d'Etat chargé de la formation professionnelle indique vouloir développer l'apprentissage qui, précise-t-il, bénéficie d'une aide en augmentation de 40 %, et poursuivre les pactes pour l'emploi.

M. STOLERU secrétaire d'État.

ploi.

M. STOLERU, secrétaire d'Etat chargé des travailleurs manuels et immigrés, déclare que deux mille ateliers de travail manuel ont été construits et que le livret d'épargne manuelle a attiré plus de 50 000 souscripteurs. A propos de la pré-retraite que ne peuvent percevoir les travailleurs immigrés qui sont retournés dans leur pays d'origine, il estime que « c'est uné qui sont retournes dans leur pays d'origine, il estime que « c'est une situation absurde ». Enfin, évoquant les grèves dans les ateliers Sonacotra, M. STOLERU affirme que le nombre des grévistes, qui était de 20 000 il y a quelques mois, est de 6 500 actuellement.

L'Assemblée adopte ensuite, contre l'avis du gouvernement, un amendement de M. FONTAINE (N.I. la Réunion), qui demande l'harmonisation des traitements réservés aux chômeurs, qu'ils régident en métropole qu'dans les reserves aux chomens, qui is re-sident en métropole ou dans les départements d'outre-mer. Son amendement, qui réduit de 45 milions de francs la dotation du Fonds national de chômage, a pour objet d'attirer l'attention du gouvernement sur cette inégalité d'indemnisation.

vail et de la participation sont en-suite adoptés, ceux de la forma-tion professionnelle étant mis aux voix lors de l'examen du budget de la fonction publique. — L. Z.

### Le Sénat veut favoriser l'immigration familiale

Les sénateurs ont consacré, ieudi 25 octobre, deux nouveiles séances à l'examen, en seconde lecture, du projet de loi sur les immigres, qu'ils reprendront le 7 novembre. Ils ont ensuite poursuivi en séance de nuit l'étude du projet de loi sur le développement des responsabilités des

Les conditions d'attribution de la carte de résident privilègié sont l'objet d'une longue discus-sion. Le Sénat adopte un amen-dement de MM. PILLET. CHAU-VIN, SCHIELE (Union centr.) tendant à favoriser l'unnilgration familiale. Deux amendements familiale. Deux amendements, inspirés par M. DE CUTTOLI Gauche dem et les senateurs représentant les Français de l'étranger, sont ensuite adoptés. Le premier, défendu par M. CRUCIS (R.J., Vendée), qui

M. CRUCIS (R.L. Vendée), qui a repris au nom de la commission des affaires sociales une disposition présentée par M. de Cuttoli, consiste à attribuer de plein droit la carle de résident privilégié aux salariés étrangers régulièrement autorises à travailler en Prance pendant une période, même non continue, de dix ans,

Cet amendement, qui est com-battu par le ministre de l'inté-rieur. M. CHRISTIAN BONNET, hostile à l'automaticité de l'octroi

de cette carte, est finalement voté par 159 voix contre 127. Le second amendement, dû à l'initiative de M. HABERT (non inscrit, Français de l'étranger), reprend, lui aussi, une disposireprend, lui aussi, une disposition de l'« amendement Cuttoli »
retiré par son auteur pour des
raisons de procédure. Il institue
un système de réciprocité : l'octrol de plein droit de la carte de
résident priviléglé sera réservé
aux ressortissants des Etats qui
accordent « un régime aussi farorable » aux Françals établis
sur leur territoire. Cet amendement, également combattu par le
ministre, est adonté par 168 wix ministre, est adopté par 168 voix contre 106.

Le Senat vote un article addi-tionnel (5 ler A) de sa commis-sion des lois, proposé par M DE CUTTOLI et défendu par le rap-porteur, M. LARCHÉ (R.I., Seineet-Marne:, qui supprime toute référence à l'exigence du dépôt d'un caution judicalum solvi, et précise que la condition des étrangers ne relève pas du do-maine règlementaire, mais est dé-fine a nu les leis et réglements finie " par les lois et réglements ». Contre l'avis du ministre, un autre amendement de MM. TAIautre amendement de MM. TAI-LHADES, CHAMPEIX et des membres du groupe socialiste, est adopté. Il précise que les arrêtés d'expulsion notifiés aux intéres-sés « sont motivés ». La notifica-tion comporte l'indication du droit des intéressés d'être enten-dus par la commission spéciale crèée par la loi. Le délai qui leur

est imparti pour quitter le tér-ritoire doit leur être indiqué et, sauf urgence absolue diment mo-tivée, ce délai ne peut être inférieur à un mois.

Un dernier amendement M. DE CUTTOLI est voté par 153 voix contre 135. Il prévoit que l'étranger interné avant son ex-pulsion « pendant le temps stric-tement nécessaire à son départ » doit bénéficier de toutes les ga-ranties fondamentales. M. DE CUTTOLI précise : droit à l'assis-tance d'un conseil, d'un médecin, d'un interpréte d'un interprète.

Syndicats de communes : les Syndicats de communes : les sénateurs adoptent une disposition proposée par le rapporteur de la commission des lois, M. DE TINGUY (Un. cent., Vendée) qui prévoit notamment que la participation des conseillers généraux sera de droit, pour les séances du syndicat consacrées au fonctionnement des centeure d'étude tionnement des secteurs d'étude et de programmation créés par la loi.

la loi.

Le Sénat fixe ensuite le rôle du président du syndicat de communes et la procédure de délibération ainsi que la responsabilité des syndicats. Sur proposition du rapporteur, il précise enfin, « dans un sens libéral », les conditions dans lesquelles une commune pourra se retirer d'un syndicat on d'un retirer d'un syndicat district.

Inde : il y a 5 portes pour accéder au sacré. Ouvrez celle qui vous plaît.

Jet Tours vous propose 5 circuits en Inde du Nord (Gujarat, Rajasthan) et en Inde du Sud, de 16 à 19 jours, pour découvrir les lastueux palais des maharadiahs, les imposants temples bouddhiques ou les beautes naturelles d'une terre sacrée.

Demandez vite le catalogue Jet Tours Automne Hiver 79/80 à votre Agent de voyages ou dans les Agences Air France.

Choisissez les vacances qui vous ressemblent.

الكذاب الأص

LE PROJET . SO le couslusion réaligée pa

était trop dans responsables de and conclusion de constant in the least of t is a concutre of the propose at deid le P.C. P. par

semore de hureau politique mite la confermación de l'orientation AND THE RESERVE THE PROPERTY OF CONCESS. FT 22 21578 SE 1880 te strobes des reside ents minoclares du mendable sar to part, apres l'event sectosames. Les ambs.

AB BINAMPRECOL 13 the garagedany in the teun pages de projet -- - 2 reprise de cer----- paraziénsi (1966 1960) taras a une ladolagie d'artière. garante exemple felexattalante. te di territori. La rotaur à la ratione. green arte ses sorps impres taring muchs to decembersation. - ------ -- EDECEMENT -) n er er minaritaires, itt S'auf.

g martin a ma 1958 et 86 200 . grew the attendences ... List are a car M. Rocard envisagent the transfer of the sourceline with the - grights additions, Funk conceren grad soment les acquis, de less. ge tere is transformation . . Eg a traisiome une nouvellemale de deve obcement.

iat - -- ta res et les amia de " Whereard ont demands as tapprest a projet M. Chavenament: militaring to constusion. Gs reprocert su texte présenté par le sude de Se lort une tonalité - malacotement dure - à l'égard du P.C.F. " Chalanament estime notamment? at - a a rection du P.C. n'a pas. Due 'emen' un comportement ree-XXXX a - at high conclutions mains-19 : - 3 - 7 entend pas gouverner = - - ::= paradoxe, ce sont les Paresentants du courant Rocard-qui Filtrancent de ne pas utiliset le-' 가이트' SOC BLISTE +. COMMO HIT # Mig-

faut au contraire en faire. ta un - estrument de débet à ayel

ಕ ಚಿನ್ನಾಗಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ

<sup>1] laut</sup> savoir que Sansui ne con Le Couloine du Malériel la con Son laboratores, hautements for sont à la pointe de la rectien meniale : vous decouvrer à principal de la grantina de la grantina de la succión de la grantina de la granti

Cesi pourouoi Sansu prog mayele gamme, une hone de d des onx très raisonne bles Auroi les prix de ses app

Sont netterment plus aboutship nde leurs hornologues d'i yaqq

Regroupement au sein du courant maoiste

#### LE PROJET « SOCIALISTE »

### La conclusion rédigée par M. Chevènement la « progression d'ensemble » des pays socialistes était trop « dure » pour le P.C.

Après l'approbation du « projet socialiste » et de son préambule par les responsables du P.S., le débat doit se poursuivre, lundi 29 octobre, au sein d'un groupe de travail chargé de mettre au point la conclusion de ce texte, puis au sein des fédérations. Ce n'est qu'une fois amendé par la base que le projet prendra définitivement tournure : il sera alors (à la mi-janvier) soumis à

D'ores et déjà, le P.C.F., par la voix de M. Charles Fiterman, membre du bureau politique, a relevé dans ce « projet socialiste » la confirmation de l'« orientation à droite » du P.S.

Les membres du groupe de travail chargés de mettre au point la conclu-sion du projet socialiste se sont réunis jeudi 25 octobre. Les représentants des courants minoritaires du P.S. ont insisté sur le fait que le texte du projet, tel qu'il a été approuvé, est encore amendable par les militants du parti, après l'avoir été par ses responsables. Les amis de M. Pierre Mauroy ont, pour leur part, maintenu un amendement, contresigné par les représentants du courant Rocard, demandant le suppression de deux pages du projet qui condamnent la reprise de certains themes caractéristiques selon le CERES d'une idéologie droitière. Ce sont, par exemple. («l'exaltatation des différences, le retour à la nature, la découverte des corps intermédiaires à travers la décentralisation et le phénomène associatif -)

SECT LA

Or, pour les minoritaires, il s'agit là, d'acquis de mai 1968 et lis ne doivent pas être abandonnés à la droite.

Les amis de M. Rocard envisagent de maintenir et de soumettre aux militants trois options, l'une concernant précisement les acquis de mai 1968. l'autre la transformation de l'Etat, la troisième une nouvelle logique de développement.

Les minoritaires et les amis de M. Mitterrand ont demandé au raoporteur du projet, M. Chevenement, de récrire la conclusion. Ils reprochent œu texte présenté par le député de Belfort une tonalité « maiedroitement dute - à l'égard du P.C.F. M. Chevènement estime notamment que • la direction du P.C. n'e pas actuellement un comportement responsable - et n'en conclut pas moins que le P.S. - n'entend pas gouverner seul ». Autre paradoxe, ce sont les représentants du courant Rocard qui recommandent de ne pas utiliser le projet socialiste » comme un « instrument de combat » contre le P.C. Il faut au contraire en faire, seion eux, un = instrument de débet = avec les communistes.

La nouvelle conclusion fera une part moindre à la question des relations avec le P.C. et Insistere davantage sur la dynamique que le - prolet socialiste » devalt enclencher. Encore que les socialistes, d'accord sur l'idée qu'il faut faire pression sur le P.C. pour le ramener à de mellieurs sentiments unitaires, ne le sont pas sur les moyens d'y pervenir.

Auteur d'un texte contesté. M. Che vénement a cependant exprimé un sentiment largement répandu dans la majorité du parti lorsqu'il a atfirme, jeudi, au micro de France-Inter : . Le P.S. se trouve dans une situation difficile. It est seul, it ne peul plus compter sur la stratégie unitaire, étant donnée la stratégie suicidaire du P.C. Par conséquent, nous devons compter sur notre force, sur nous-mêmes, pour entraîner les Français et proposer une autre politique. Le projet socialiste montre que c'est

Certains mitterrandistes souhaitent aller plus loin at affirment que la conclusion du projet devra mettre en évidence l'idée que la victoire de la gauche est conditionnée par la force du P.S., et que le P.C. doit admettre qu'il ne peut tenir le pre-

L'Humanité du vendredi 26 octobre. observe que toutes les tendances du P.S. ont approuvé le « projet socialiste = avec = la même unanimité qu'en 1977 pour décider la rupture de l'union de la gauche ». Le quotidien communiste estime également que le préambule de M. Mitterrand « rappelle à s'y méprendre les déclarations de Guy Mollet et de la guerre

On Imagine que la conclusion du projet socialists, lorsqu'elle sera publice, sera jugée aussi sévèrement, quand bien même elle tenterait d'ouvrir le débat avec le P.C.

JEAN-MARIE COLOMBANI.

## Le bureau politique du P.C.F. constate

Le bureau politique du parti peur s. Il ajoute : « Les pays en communiste affirme, à l'issue de développement sont présentés sa réunion du 25 octobre, que comme des jauteurs de crise, « dans la dernière période, des menaçant de miner notre éconoa dans la dernière période, des acquis significatifs ont été obte-nus par les forces de libération sociale et humaine ». Il ajoute « Les pays socialistes confirment une progression d'ensemble, mai-gré la persistance de problèmes liés à leur développement. »

Constatant que « différents partis communistes (en Europe, au Japon, au Mexique] consolident leur influence », le bureau politique souligne : « On assiste à une poussée des aspirations de justice de progrès humain et de directement de la constant developpement, qu'exprime la revendication d'un nouvel ordre politique et économique international que le 23° congrès a faite sienne. n ·

Après avoir assuré que « la grande bourgeoisie continue d'avoir largement recours à la social-démocratie » et que « l'intégration européenne constitue l'instrument principal de la politique de l'impérialisme sur notre continent », le bureau politique signale « les intenses efforts déployés pour créer un climat de ployés pour créer un climai de

#### Créée par M. Wolf

#### L'ASSOCIATION « SOCIALISME ET AUTOGESTION » SE SITUE EN DEHORS DES COURANTS DU P.S.

Plusieurs militants socialistes,

parmi lesquels M. Marc Wolf, maire de Mons-en-Barceul, militants du courant Union pour l'autogestion, ont décidé de constituer un groupe associé au P.S., e en dehors des querelles actuel-les », intitulé Socialisme et Autogestion, M. Christian Pierret. Le députe des Voges 4, en effet, rejoint le courant Mauroy. Pour les amis de M. Wolf, il ne s'agit pas de constituer un nouveau courant, mais de mettre sur pied un a carrejour de réflexion », afin d'approfondir la connais-sance du phénomène autogestionпаire.

L'association Socialisme et Autogestion s'est dotée d'un bureau politique composé de MM. Wolf, Bustaret, Durrieu, Festinger, Guillot, Lucente et Potier.

### Les principales formations qui

se réclament du « marxisme-léni-nisme et de la pensée maotse-toung », le parti communiste révolutionnaire marxiste-léniniste (P.C.R.M.L.) et le parti com-muniste marxiste-léniniste (P.C.M.L.) ont engagé un promie. Les pays socialistes se voient accusés d'exercer une intolérable cessus de fusion. Leurs responsa-bles viennent de rendre public pression militaire sur l'Occident et se développe une campagne de grande ampleur sur la prétendue a menace soviétique ». Si l'objecle protocole d'accord signé entre le PCML et le P.C.R.ML.). Ce texte souligne : a Les points de tous sur des questions essentielles se sont très sensiblement rappro-chés, cecl contribuant à appro-jondir l'unité idéologique et po-litique entre les deux partis. Cela s'est manifesté notamment par la tif poursuivi est de fustifier une nouvelle course aux armements, il s'agit aussi de marteler l'idée il gagit quest de marteler l'idée d'un monde dangereux. On veut ainst créer un sentiment d'insé-curité et de résignation, réveiller des réflexes d'union sacrée et favoriser ainst le consensus au-tour de la grande bourgeoiste. » La complexité de la situation internationale ne sourait masquer l'essentiel e les vossibilités favo-

campagne commune menée dans la bataille politique de mars 1978, par la rédaction des textes communs sur les quatre points (centralisme démocratique, le parti communiste, guerre et révolution, le socialisme), par la pratique d'unité d'action ponctuelle réalisée de manière priollégiée entre nos deux partis. P

.' >

entre nos deux partis. 3
Le processus de fusion doit se poussuivre par l'harmonisation des plans d'action, la fusion du système de presse (l'Humanité rouge et le Quotidien du peuple) et la préparation d'un congrès d'unification, qui élira un comité central composé de manière paritaire.

## samedi 13h François MITTERRAND sera rédacteur en chef <u>du journal</u> inattendu de Alexandre BALOUD

#### UN COLLOQUE DU P.S.U. SUR « L'ÉTAT ET LES LIBERTÉS »

l'essentiel, « les possibilités favo-rables offertes au développement des luttes au niveau international en vue d'aller vers de nouvelles avancées ». »

Le P.S.U. organise, samedi 27 et dimanche 28 octobre, au Centre international protestant à Paris, un colloque sur le thème «L'Etat et les libertés, » Ce colloque a pour but de « dégager les traits communs à toutes les répressions qu'exerce, de façon multiforme, le pouvoir d'Etat quel qu'il soit, afin d'en fatre ressortir la nature pro-fonde en dépassant toutes les attitudes partisanes ou scléro-8é€\$.∵»

MM. Colcombet. magistrat S. Baire, G. Soulier, H. Leclerc, traiteront du droit de la justice et de la liberté dans le monde occidental; MM. Michel Mousel, Michel Etienne et J. Grumbach, de la délégation des droits, des libertés individuelles et du droit du travail en France; M° Momi travaii en France; ma Mo-nique Antoine et Huguette Bou-chardeau, du droit des femmes, M.M. Sanguinetti et G. Desbois, des minorités et des immigrés; M. D. Gentot, de l'information, M. Lefebur, des radios libres, Mine Bettina Rohn, des « Burgerinitiativa en R.F.A.

Une grande place est accordée au problème des libertés dans le monde, avec des interventions de monde, avec des interventions de monde, avec des interventions de M. Etkind, ex-professeur à l'Uni-versité de Léningrad, de M. Pavel Tigrid et de M. V I à d'in ir Fisera, sur la Tchécoslovaquie : de M. Franck Natali, sur la Chine, de M. F. Geze, sur l'Argentine.

\* Au Centre culturel international protestant, 8, vills du Parc-Mont-souris, Paris (14\*).

## Sansui 1980: la gamme extraordinaire



Il faut savoir que Sansui ne conçoit et ne construit que du maténel haute-fidélité. Ses laboratoires, hautement specialisés, sont à la pointe de la recherche fondamentale : vous découvrirez à la lecture de cet article que la gamme Sansui n'a jamais été aussi large et performante.

C'est pourquoi Sansui propose, dans sa nouvelle gamme, une ligne de produits a des parx très raisonnables

Ainsi les prix de ses appareils les plus sophistiques - comme l'ampli ALI-519 its sont netternent plus abordables que ceux de leurs homologues d'il y a quelques

N'allez pas pour autant en conclure

que la fiabilité des produits Sansui n'est peut-être plus ce qu'elle était. Chez Major (l'importateur français de Sansui) l'homme le mons occupé est le responsable ou Service Après Vente : 4 ne manque pas d'évoquer souvent le bon vieux temps des pannes comoliquees...

Et la fameuse musicalité de Sansui En ne s'intéressant qu'à une hautefidérité de "haute technicite musicale". Sansui suit une politique dont le seul et unique objectif est la satisfaction des melo-

Les amplis de Sansui Les trois "grands" (AU-919/719/519)

sont, bien sûr, à Courant Direct mais utilisent aussi le schèma Diamant Différentiel custeur assure une alimentation en courant extrêmement élevée.

En termes de performances ce "DC/DD" se traduit (par exemple pour le AU-919 de 2 x 110 W) par une fantastique réponse en fréquence (0 à 500.000 Hz), une distorsion d'intermodulation insignifrante (0.008%), un rapport signal/oruit 'élevé (phono : 90 dB) et un temps de montee eclair (0,5 µ sec.)

Depuis longtemps vedettes de Sansus par leur rapport performance-prix. les nouveaux AU-317/217/117 dans leur

version Mark II (1) ont "pris du muscle" (2x60W, 2x40W et 2x25W).

Quant à la gamme nouvelle des SUPER COMPONENTS, on vaide surprise en surprise en découvrant leurs caractéástiques (deux de ses amplis sont à Coutant Direct), leur présentation (diodes lumineuses de contrôle et façade en alu brosse, par exemple leur musicalité et les prix auxquels ils sont proposes aux melomanes français. Les tuners de Sansui

, il y aurait tant à dire à leur sujet Mais limitoris-nous a deux points capitaux : le verrouillage de tréquence et l'affichage à quartz digital du TV-919.

Les platines à cassette de Sansui Les toutes demières platines à cassette de Sansui sont compatibles (saut une) avec les nouvelles cassettes au 'ler pur assurant une plus large bande passante et une tonalité béaucoup plus na-

Quoi d'autre de neuf chez Sansui? On pourrait s'étendre longuement sur les autres nouveautes de Sansui : tournedisques à quartz (correction automatique de deviation de vitesse), ampli-luners, equalizers et limer, enceintes acoustiques et sene de racks adaptés à chaque ligne de produits.

Nous laissons à nos revendeurs le soin de vous donner toutes les informations concernant l'etorinante nouveille gamme

Mark II au 31 Juliet 1979 : AU-117 : 880 F. AU-217 : 1390 F. AU-317 : 1890 F.



Ecrire à : Major S.A. - Route nationale 307-78810 Feucherolles - Tél. 056.45.11

immigration less

### M. Giscard d'Estaing souhaite que les Français musulmans contribuent à développer les relations de la France avec le monde islamique

M. Giscard d'Estaing a reçu à déjeuner, jeudi 25 octobre, à l'Elysée, les membres de la nouvelle commission nationale chargée de l'étude des problèmes des Français musulmans (1). Le président de la République a indiqué à ses interlocuteurs que priorité sera donnée en 1980 à la formation professionnelle et à l'aide à l'emploi des jeunes ainsi qu'au relogement des familles vivant encore dans

les camps et hameaux de forestage. Le chef de l'Etat a souhaité que la commission nationale « étudie les moyens d'aider les Français musulmans à développer leur double culture et de permettre à leurs élites de contribuer davantage aux relations de la France avec le monde islamique, qui sont appelées à se développer». Pour M. Giscard d'Estaing, il convient notamment d'accroître « le rayonnement de l'enseignement supérieur de la langue arabe et de la civilisation musulmane ».

Les musulmans doivent pouvoir trouver en France des lieux de culte et d'inhumation conformes à leurs besoins religieux, soulignet-on à l'Elysée. Dès 1980, des mesures seront prises pour jaciliter les pèlerinages à La Mecque, qu'il s'agisse du transport des pèlerins ou

Les seize membres de la nou-velle commission ont été choisis par M. Dominati, secrétaire d'Etat, parmi les personnalités les plus éminentes de la commules pius emmentes de la commu-nauté musulmane française. Ils auront un rôle consultatif. Deux d'entre eux seulement, le bachaga Boualem et le général Abdeiaziz Khalifa, siégeaient dans la pré-cédente commission. L'arrêté du cédente commission. L'arrête du premier ministre, publié par le Journal officiel du 25 octobre, abroge ceux des 14 novembre 1977 et 3 novembre 1978, en vertu desquels la commission nationale chargée de l'étude des problèmes des Français musulmans était insur'à miseur composée de foncdes Français musulmans était jusqu'à présent composée de fonctionnaires, de quelques personnalités et des délégués des essociations les plus représentatives. Ces derniers siégeront, désormais au sein d'un comité national des associations et amicales créées auprès du secrétaire d'Etat par un autre arrêté paru au même J.O. « pour la concertation et l'action en faveur des Français Taction en faveur des Français musulmans». Ses membres seront désignés par M. Dominati « parmi les dirigiants d'associations ou

Les fonctions respectives et les rapports réciproques des deux instances ne sont pas encore clai-

ement définis. Pour justifier la mise en place de cette double structure, le secrétariat d'Etat met en avant son souci d'efficacité. M. Dominati attend des membres de la nouvelle commission qu'ils l'aident, par leurs avis et leurs suggestions, à résoudre le problème de leurs consilierementes. blème de leurs coreligionnaires moins favorisés. Le secrétaire d'Etat espère que la participation de ces personnailtés crèera un de ces personnalités créera un dynamisme qui permettra, sinon de ces personne de permettra, sinon de ratiraper le temps perdu depuis dix-sept ans, du moins de faciliter l'intégration des nouvelles générations de Français musulmans. Cette réforme répond aussi à Cette réforme répond aussi à Participalent également à ce déjeuner : Mme Sannier-Seité, mistre des universités; M. Dominations politiques. cation de la composition de la cation de la composition de la commission rationale, qui de-meure l'instance supérieure, pré-sente l'avantage d'écarter du devant de la scène les dirigeants

des associations les plus turbu-lentes, notamment MM. Mohamed Laradji et Hamed Kaberseli, qui n'avaient pas ménagé leurs criti-ques au cours de ces derniers mois sur le fonctionnement de la commission installée en 1977. Le nouveau dispositif permettra au secrétaire d'Etat de mieux maîtri-ser ses contestataires. Toutefois la situation ainsi créée présente des risques de conflit entre les deux instances, les membres du comité des associations pouvant être fondés à mettre en cause en cas de divergences la représentativité des personnalités siégeant à la commission nationale.

Pour M. Giscard d'Estaing, l'objectif est différent. Il s'agit de montrer au monde arabe que la France compte aussi des ci-toyens d'origine musulmane parmi ses élites intellectuelles, culturelles et politiques et qu'elle souhaite les faire participer au développement de ses relations avec les pays

(1) Quinze des seize membres de la nouvelle commission ont déjeuné à l'Eipsée : Mille Neñasa Sid Cara, ancien député, ancien secrétaire d'Etat; le bachaga Boualem; le général Abdelasiz Khalita; MM. Robert Abdessalam, ancien député; Bernard Aoudia, conseiller-maitre à la Cour des comptes; Jacques Augarde, ancien député, ancien sous-secrétaire d'Etat; Mohammed Arkoun, professeur à l'université de Paris-III; Redjem Benzald, inspecteur général des finances; Henri de La Bastide, président de l'Ecole des langues orientales; Badre Laeneche, professeur de physique nucléaire à Lyon; Silmane Leuimi, maître de requêtes au Conseil d'Etat; Ali Merad, professeur à Lyon; Omar Mokdad, préfet, inspecteur général au ministère de l'Intérieur; Mohammed Oursbah, conseiller d'Etat; Ali Turki, professeur à l'université de Paris-III.

que le la company de la compan

conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi seront accessibles après un délai de

### Les archives de la présidence de la République seront déposées aux Archives nationales

M. Giscard d'Estaing a signé, le jeudi 25 octobre à l'Elysée, en présence de M. Jean-Philippe Lecat, ministre de la culture, le contrat de dépôt de ses archives personnelles (relatives à sa fonc-tion de président) aux Archives

Ce fonds regroupera les archives civiles et militaires de l'Elysée à l'exception des dossiers des services administratifs de la pré-sidence qui ont leur propre ré-

Les archives du chef de l'Etat seront versées aux Archives na-tionales à la fin de son mandat. Elles seront accessibles au public dans les conditions prevues par la loi du 3 janvier 1979 (dont les décrets d'application devraient être publiés avant la fin d'oc-tobre, soit à l'expiration d'un délai de trente ans. Les docu-ments intéressant la sureté de l'Etat ou la déjense nationale »,

 La Fédération des gaullistes de progrès, dont le secrétaire gé-néral est M. Jacques Blache, adjoint au maire de Montereau (Seine-et-Marne), issue d'une scission intervenue en avril 1979 avec la Fédération des republi-cains de Progres que préside M. Jean Charbonnel, estime dans un communique a incompatible arec les idées gaullistes tout rap-prochement avec le R.P.R. de prochement avec le R.F.R. us M. Chirac qui, par son conserva-tisme étroit et ses tendances autoritaristes, est un mouvement de droite classique ».

● Le maire de l'île de Batz donne sa demission. — La marée noire provoquée le 14 mars 1973 sur les côtes bretonnes par le pétroller libérien Amoco-Cadiz avait suscité une vague de géné-rosité en faveur des communes sinistrees. Ainsi l'île de Batz (Finistère) avait-elle reçu 600 000 francs. L'affectation de cette somme vient de provoquer une crise au sein du conseil muni-cipal. Mis en minorité sur l'emploi de cet argent, le maire. M Marcel L'Hostis, a donné sa démission, dix des treize élus prenant la même décision.

accessibles après un délai de soixante ans.

Le contrat laisse au président la possibilité d'accorder des dérogations permettant la consultation de ces archives avant l'expiration des délais légaux. L'ensemble des archives deviendra propriété de l'Etat sobrante ans après la fin du mondat du président de la République, et conformément à sa volonté.

Deux catégories de documents Deux catégories de documents seront concernées par les nouvel-les dispositions. D'une part, les archives des services administra-tifs de la présidence (protocole, voyages officels, service inté-rieur, etc.). Ce sont là des archives publiques qui restent à l'Elysée au moment du départ du chef de l'Etat, afin que la conti-

muite de la gestion ne soit pas interrompue. D'autre part, les archives du président lui-même. celles-ci sont constituées par l'en-semble des documents élabores ou reçus par le président dans l'exercice de ses fonctions : cor-respondance, dossiers du conseil des ministres et des instances consultatives, conseil de défense, conseils restreints, etc.), notes d'information, dossiers de ses collaborateurs. Ces documents, des-tinés à l'information personnelle du premier magistrat, précèdent et éclairent la prise de décision

sans avoir le caractère de doru-ments officiels. Mas Perrine Canavaggio, conservateur aux Archives natio-nales, qui est chargée depuis juin 1974 de la gestion des ar-chives de l'Elysée, a indiqué jeudi que l'usage antérieur — selon lequel les chels de l'Etat dispo-saient de leurs archives au terme de leurs mandat — avait en des de leur mandat - avait eu e des conséquences regrettables pour la recherche historique ». Elle a pre-cisé que les dossiers du président de la République et des membres du secrétariat général, archivés depuis le début du septennat, occupaient, au 1° octobre 1979, « deux milie trois cent ringt-cine cartons de 10 centimètres, soit 233 mètres linéaires de rayon-nages ». On peut estimer que ce metrage sera multiplié par trois à la fin du septennat.

### RÉUNI EN CONGRÈS

### Le parti républicain souhaite apparaître comme un mouvement « populaire »

Depuis l'élection présidentielle de 1974, les giscardiens tentent de demontrer qu'ils ne sont plus un parti de notables et que, à la petite formation qui avait su por-ter son chef au sommet de l'Etat, a succède un vrai parti politique « puissant et populaire ». A ce jour, la démonstration n'a encore jour, la démonstration n'a encore jamais été conduite de manière éclatante et l'on garde le souve-nir cuisant, rue de la Bienfaisance, du « ratage » par lequel s'était terminé, en mai 1977 à Fréjus, le premier congrès (celni de la transformation de la Fédération nationale des républicains indépendants en parti républicain): des trains spéciaux arrivant vides, des arènes aux trois quarts désertes lors de ce qui aurit d'êtra la grande manifesrait dû être la grande manifes-tation finale, un espoir déçu.

La fragilité de ses effectifs n'a, à aucun moment, empêché la formation giscardienne d'obtenir des succès électoraux et de tenir sa place face à ses partenaires de la majorité. On peut même se demander si le PR. a véritable-ment intérêt à changer, à devenir autre chose que ce qu'il est : un parti de cadres, de responsa-bles, relativement, bien adapté à sa tâche vis-à-vis d'une partie de l'électorat de M Giscard d'Estaing Sculement voils, il y a les grandes démonstrations popu-laires du R.P.R., la tentation de la « politique des chapiteaux » et surtout l'ambition de donner et surtout l'ambition de donner au président de la République « son » parti — son « grand » parti. Politiquement fondée ou non, partagée ou non par l'Elysée, cette ambition habite les dirigeants du P.R. et leur a commandé une nouvelle fois en 1979 de tenter la démonstration.

Les leçons du passé ayant été retenues, on n'a pas essayé, cette fols, de réunir une foule quelque part en province, dans une petite ville difficilement accessible, et en mileu de semaine, comme cela avait été le cas en 1977 à Fréjus.

Le troisième congrès du parti républicain siège samedi 27 octobre à Paris, porte de Pantin. Les dirigeants giscardiens entendent fatre à cette occasion la démonstration de la puissance militante de leur parti en accueillant plus de cinq mille représentants. M. Jacques Blanc deurait être réélu au poste de secrétaire général qu'il occupe depuis mai 1978.

On a préféré Paris, pour un seul samedi, et l'on a déployé depuis plusieurs mois une somme consi-dérable d'efforts et de moyens pour que se rassemblent au moins pour que se rassemblent au moins cinq mille participants dans les bâtiments de la porte de Pantin. Des cars spéciaux ont commencé, vendredi, à drainer les militants vers la capitale. Les responsables des Bouches-du-Rhône annon-cent fièrement l'arrivée de sept cents Marseillais, et M. Jacques Blanc dit sa foi dans une grande réussite « nomilaire ».

#### Faire face à l'avenir

Le thème adopté pour le congrès est « faire face à l'ave-nir ». Il sera développé au cours de quatre forums animés respec-tivement par MM. Jean-François Deniau (« faire face aux défis du monde »), Jean-Pierre Fourcade (« solidaires pour faire face »), Mme Alice Saunier-Seité (« res-

Anne Alice Saunier-Seite (\* responsables pour faire face \*) et
M. Jacques Dominati (\* un parti
puissant et populaire \*).
La réélection de M. Jacques
Blanc au poste de secrétaire général ne devrait pas soulever de
difficultés. Au cune ambition
concurrente sérieuse ne devrait se
manifester et il se nourrait que

etre aussi le point de depart d'une réorganisation de l'eppareil du parti. Reconduit dans ses responsabilités. M. Blanc pourrait décider, à la mi-novembre. d'un certain nombre de modifications. Ainsi, il paraît d'ores et déjà acquis que Mme Christiane Scrivener, élue à l'Assemblée européenne, abandonnera le poste de secrétaire général adjoint où elle avait joué un rôle plus que dissecretaire general adjoint ou elle avait joue un rôle plus que dis-cret depuis un an. Il est possi-ble aussi que la fonction de délé-gué général soit supprimée et que M. Blanc s'entoure d'une équipe de deux, peut-être trois, secré-taires généraux adjoints.

Si aucune décision n'est encore arrétée en ce domaine, on pro-nonce toutefois avec insistance les noms de MM. Hervé de Cha-rette (actuel délégué général) et Jean-Claude Gaudin (deputé des Bouches-du-Rhône) pour des res-ponsabilités de secrétaires géné-raux adjoints. Le premier — dont ponsabilités de secrétaires genéraux adjoints. Le premier — dont la collaboration avec M. Jacques Blanc n'a pas toujours été sans nuages, a su gagner l'estime d'une partie de l'appareil et paraît apprécié du côté des conseillers du chef de l'Etat, à l'Elysée. Le second est représentatif des nouveaux états du P.R. de ces responsabilités des nouveaux états du P.R. de ces responsabilités. second est representatif des nouveaux élus du P.R., de ces responsables locaux qui ont su faire
progresser les effectifs de leurs
fédérations et implanter le parti
dans des régions qui ne lui étaient
pas traditionnellement acquises.
Pour un éventuel troisième titre
de serétaire ménéral adjoint ou 

MM. Marcel Lucotte, sénateur tard, député du Var, Charles Mil-lon. député de l'Ain. Pascai Clé-ment, député de la Loire, etc.

coult bit the

de 13 octo-mero de Crédit 2002 aderens 2002 aderens 2003 aderens

ne comportent at

est réclame er errolote occupie

20 no competence 20 ent étre confide 20 n Abent de la 20 13 septembre, fui 20 confide autre soile

n refour qu'une suite nerconatron avait suite

control netall particle services of the servic

end the topolitaine, such as generally to 97 % des effectifs de ente tinque sont martiniquals et en trouvent à lous les niveaux.

annean permuleux pour que

II. Georges Ravenet, con income in a contract and count du Cristian adopte de Cristian de

Note me présentes comme un information et indiquez que c'est nur certe raison que Jaurels 616,

ment un Martinionais de couleux.

ic e nous pris d'insérer

a crarchie.

dicale des

Démonstration de « bonne santa», prologue à une réorganisation interne, le troisème congrès du parti républicain ne semble pas devoir consacrer une large part de ses travaux à la question de ses rapports avec l'UDF. Le temps semble maintenant lointain où celle-ci annatenant lointain où celle-ci appa-raissait aux dirigeants des for-mations de la majorité comme un danger potentiel pour l'iden-tité et l'indépendance de leurs partis. Cet état de fait confirme sans doute que, dans la pers-pective de l'élection présiden-tielle, le rôle imparti à l'Union pour la démocratie française n'aura pas la même importance que lors du dernier scrutin lé-gislatif.

NOEL-JEAN BERGEROUX.

. M. Alain Joissains (UD.P.rad.) a été réélu à l'unanimité, jeudi 25 octobre, maire d'Aix-en-Provence. La liste de la majorité qu'il condulsait l'avait emporté dimanche 21 octobre (le Monde du 23 octobre), dès le premier tour d'une élection partielle organisée à la suite de l'invalidation du scrutin de juin 1978.

● Le Carrefour social-démo-crate, que préside M. René Lenoir, ancien secrétaire d'Etat, réunit ses assises nationales samedi 27 et dimanche 28 octobre à l'hôtel Sofitel de Paris. MM. Jean-Claude Colli, Jacques Pelletier, Lionei Stoleru, Olivier Stirn, participe-ront à ses travaux qui devralent, selon les organisateurs, prendre la forme d'une « réflexion cri-tique » sur les orientations du

### ASSEMBLÉE EUROPÉENNE

TUNICEF ".

#### Candidat à la présidence de la commission du développement

#### M. PONIATOWSKI SE HEURTE A UNE VIVE OPPOSITION

(De notre envoyé spécial.)

Strasbourg. - Le choix de M. Poniatowski comme candidat du groupe libéral à la présidence de la commission du développement et de la coopération de l'Assemblée européenne a provoqué, jeudi 25 actobre. I' « inquiétude » du groupe socialiste du fait de « l'action manée par la couvernement français et à laquelle M. Poniatowski a été très étrollement lié en plusieurs pays d'Alrique et, en particulier, en Centrafrique, et par la voionté de coopération et l'activité manifestées par M. Ponialowski envers des règimes aussi sanguinaires que celui de l'Argentine ». Le groupe socialiste estime que « l'accession de M. Poniatowski à la présidence de la commission nuirait à l'image que le Parlement européen doit présenter aux peuples du tiers-monde, qui sont ses interlocuteurs >.

Pour sa part. M. Pannella (parti radical italien), membre de la commission du développement, a déclaré que - la décision de présenter la candidature de M. Poniatowski, quels que soient le prestige, le sérieux et l'élégance de l'homme, est une véritable provocation ».

La candidature de M. Poniatowski est aussi mal accueillie par certains gaullistes et démocrates-chrétiens. Mais elle ne pourrait être mise en échec sans que soit du même coup viplée la règle qui préside à la répartition des présidences au sein de l'Assemblée. Celle de la commission du développement revient au groupe libéral, auquel appartient la présidente sortante de cette commission, Mile Flesch (Luxembourg), qui devient questeur de l'Assembiée. Toutefois, sans présenter de candidat contre M. Poniatowski, les membres de la commission hostiles à sa nomination peuvent l'empécher, soit en demandant un vote à bulletin secret, soit encore en quittant la salle de réunion de telle sorte que le quorum ne soit pas atteint. La commission doit procèder à l'élection de son président les 30 et 31 octobre à Bruxelles. - P. J.

### A STRASBOURG

### Les Neuf envisagent la reprise de l'aide alimentaire au Vietnam

L'Assemblée européenne vote, ce vendredi 26 octobre, sur cinq projets de résolution chacun des groupes politiques a présenté le sien - concernant l'aide aux populations du Cambodge. Quel que soit le résultat de ces scrutins, il ressort du débat de la nuit de jeudi vendredi que la Commission de Bruxelles a le feu vert pour appliquer le programme pré-senté par M. Cheysson, commissaire chargé

Strasbourg. — Répondant à une De nos envoyés spéciaux question posée par le groupe communiste demandant « le rétamentaires européens parte pour le Cambodge, le Vietnam, le Laos et la Thaïlande, et qu'elle hlissement immédiat et sans contrepartie de l'aide alimentaire au Vietnam et l'augmentation au Vietnam et l'augmentation sensible de celle-ci ainsi que l'intensification de l'aide au Cambodge », M. Cheysson a rappelé
je u di que le programme 1978 d'aide alimentaire au Vietnam
avait été exécuté et que si le programme 1979 a été suspendu en 
titille la Complesion a fait l'enpuisse prendre, en liaison avec la Commission et les autorités locales, les mesures concrètes nécessaires. Sans être tendres pour le comportement de Hanoï, les socialistes sont favorables au rétablissement de l'aide alimenjuillet, la Commission a fait imtaire.

Les trois grands groupes de centre-droit (démocrates-chrétiens, conservateurs, libéraux), tout en laissant entendre qu'ils s'en remettent au jugement de la Commission, ont critiqué très séverement le Vietnam et ont annoncé qu'ils voteraient contre la proposition de résolution promédiatement savoir que cette décision serait reconsidérée des lors que Hanoi appliquerait l'ac-

cord de principe sur le départ ordonne des réfuglés, conclu èvec le H.C.R. Il semble, set on M. Cheysson, que Hanoî tienne ses engagements. Si le rapport que M. Waldheim doit présenter le 15 payambre confirme cette la proposition de resolution pre-sentée par les communistes. Les démocrates-chrétiens ont chargé le 15 novembre confirme cette impresion, la Commission exami-nera le rétablissement du prodemocrates-chrétiens ont chargé la Commission d'accorder pour le Cambodge un crédit supplémentaire de 1 million d'unites de compte, soit 1,2 millions de dollars, alors que la Commission propose elle-même, nous l'avons vu, un effort supplémentaire de l'ordre de 25 millions de dollars. Précisons que à peine soivants. gramme d'aide allmentaire en gramme d'aide alimentaire en faveur du Vietnam.
« Cela s'imposera d'autant plus que s'estompera la grande inquictude de ne pas avoir a c c è s au Kampuchea (Cambodge), de ne pas pouvoir arriver jusqu'à ces malteureuz Cambodgiens avant qu'ils ne soient tous mosts a cont Précisons que à peine soixante-dix parlementaires tsur quatre cent dix; ont cru nécessaire d'assister à ce débat tardif. qu'ils ne soient tous morts n, a déclare M. Cheysson. Car. a-t-il ajouté. a pendant des semaines, en dépit de toutes les tentatives faites, les autorités vraiment responsables à Pinnom-Penh, à savoir les autorités mislaminance de

### La faim dans le monde

L'hémicycle n'étalt pas très garni non plus pour le débat sur la faim et les relations avec les les autoriles vielnamiennes, s'y sont opposées. Depuis la fin septembre, elles ont change d'attipays sous-développés. Le moment fort a été l'intervention de Croix-Rouge internationale et à M. Cheysson. Il a rappelé « pour-quoi il y a extermination »: la production agricole des pays du tiers-monde croit moins vite que les besoins. « La conférence mon-quie de l'ulimentation » 1024 La Communauté participe pour 7 millions de dollars (auxquels s'ajoutent 6 millions de dollars sajoutent 6 millions de dollars accordés sur le plan bilatéral par quatre Etats membres la R.F.A., le Royaume-Pni, la Belgique et l'Irlande; au premier plan d'urgence de 23 millions de dollars, conçu par la Croix-Rouge et l'UNICEF. Ces organismes ont remplace leur programme d'urgence par un programme d'urgence par un programme d'urgence par un programme d'assissisdiale de l'alimentation en 1974 a ciabli qu'il faudrait augmenter la production dans le tiers-monde de 1 ° par un. Or, nous sommes dans les bonnes années à 3 % et, dans les pays les plus défavorisés. gence par un programme d'assis-tance de six mois de 111 millions croissance démographique, à une diminution par tête. Alors, la prennère chose à faire évidemcelle occupee dans le premier programme », a indique M. Cheysment est d'accroître la production agricole dans le liers-monde.» Selon M. Cheysson, les progrès sont lents, incertains, a Dans cerson. C'est donc compte tenu des 7 millions de dollars deja enga-gès, une aide supplémentaire de l'ordre de 30 millions de dollars que la Commission va demander aux Neuf d'appropries Timilions de dollars de la engages, une aide supplémentaire de l'ordre de 30 millions de dollars que la Commission va demander aux Neuf d'approuver.

M. Sarre isocialiste, France a proposé qu'une mission de parle-

taire de la Communauté au Vietnam,

L'Assemblée doit aussi adopter la résolution présentés par sa commission du développement, comme conclusion au débat consacré jeudi à la faim dans le monde.

du développement, pour une augmentation

massive de l'aide des Neuf aux Cambodgiens. Elle envisage aussi de reprendre l'aide alimen-

> Peut - être, note M. Cheysson, peut-on davantage explorer les possibilités de cofinancement avec les producteurs de pétroles, « dont la responsabilité est malheureusement incontestable dans l'aggra-vation des difficultés du dévelop-

pement ». Cependant, poursuit le commissaire, « les pays en voie de déve-loppement ne produiront jamais tout ce dont ils ont besoin ». Aussi, les Neuf doivent-ils amé-lioner les circuits commerciaux de telle manière que le tiers-monde puisse acheter des produits agripuisse acheter des produits agricoles a à des conditions saires et prévisibles ». Il faut que les pays pauvres échappent aux fluctuations absurdes des cours. Pour ce faire, la Communauté doit se décider à conclure avec eux des accords d'approvisionnement à long terme. Il convient en outre, même si ce n'est qu'un palliatif, d'accroître de manière substan-tielle l'aide alimentaire. La Com-mission l'a proposé il revient à mission l'a proposé, il revient à l'Assemblée et au conseil des ministres de voter les budgets

La plupart des orateurs se sont prononcés, comme première me-sure, en faveur d'un renforcement de l'aide alimentaire et constaté que le débat budgétaire du mois prochain constituerait un premier test pour apprécier la volonte des gouvernements membres. Plu-sieurs intervenants ont insisté également sur la nécessité d'ex-plorer d'autres pistes. « Le pro-blème de la faim pourrait trouper une solution dans la réduction des dépenses militaires », a sou-ligné M. Glinne (socialiste). M. Perrero, au nom des commu-nistes italiens, s'est exprimé dans histes trailers, s'est exprime dans le même sens. tout comme Mme Fokke (socialiste, R.F.A.), Mme Bonino (parti radical, Ita-ile: et Mme Cresson (socialiste,

Au nom des communistes fran-çais. Mme Poirier a confirmé l'attitude exprimée la veille par son groupe, et qui consiste à se démarquer de la proposition de résolution adoptée au sein de la commission du développement par l'ensemble des autres groupes. Elle estime en effet que ces groupes ne sont pas en mesure de dénoncer les véritables causes de la faim dans le monde, c'est-à-dire le mén collection de la fair dans le monde, c'est-à-dire le mén collection de la fair dans le monde, c'est-à-dire le mén collection de la faire de dire le néo-colonialisme et l'acti-vité des sociétés multinationales

PATRICK JARREAU.

James And And

أ عكذا بن الأص

3

### **OUTRE-MER**

### LA TENSION SOCIALE EN MARTINIQUE A propos de licenciements

Invoquant le droit de réponse, M. Albert Catez, ancien direc-teur général du Crédit martini-quais, dont le nom avait été cité dans un article de notre corres-pondant en Martinique consacré à la tension sociale dans ce dé-partement, nous demande d'insé-rer la lettre suivante:

L'article du Monds du 13 octohre relate la grève du Crédit
martiniqueis de façon souvent
inexacte. Il affirme à ma grande
surprise que les syndicats ont
revendiqué se licenclement pour
racisme de trois cadres, dont
moi-même, directeur général.
J'exerce mes fonctions au Crédit
martiniquais depuis huit ans et
je n'al jamais, à juste titre, été
accusé de racisme.
Les revendications syndicales
présentées au président Marry
et rapportées par le journal le
Progressiste (organe du part i
progressiste martiniquais, P.P.M.)
du 5 septembre ne mentionnent
pas mon nom ne comportent ni

10 de 1

pas mon nom, ne comportent ni reproche de racisme ni demande de licenciement. Il est réclamé que « tous les emplois occupés par des métropolitains et non justifiables de l'impossibilité d'un recruiement d'un e compétence autochtone doivent être conjiés à des Antiuats ». Absent de la Martinique le 13 septembre, j'al appris à mon retour qu'une seule appris à mon retour qu'une seule journée de négociation avait suffi pour décider du principe de ma mise à l'écart qui n'était pas réclamée à l'origine. Peut-on imaginer que syndicats, patrons et médiateurs aient eu la révélation soudaine d'un racisme que j'aurais dissimulé pendant huit années de fonction?

Quant à l'intolérance à la présence métropolitaine, sachez que

sence métropolitaine, sachez que plus de 97 % des effectifs de cette banque sont martiniquais et se trouvent à tous les niveaux de la hiérarchie.

Le racisme est un mal suffisamment pernicleux pour que

samment pernicieux pour que votre journal ne s'engage pas dans des diagnostics non établis. En vertu du même droit de réponse, M. Georges Ravenet, ancien directeur adjoint du Crédit martiniquais, dont le nom avait été également cité dans le même article, nous prie d'insérer le texte suivant:

Vous me présentez comme un négrophobe et indiquez que c'est pour cette raison que j'aurais été ligencié.

Je suis né à Fort-de-France de parents martiniquais de couleur, et suis moi-même bien évidemment un Martiniquais de couleur.

Jai été en 1958 cosignataire, en tant que secrétaire général du syndicat Force ouvrière des employés et cadres des banques de la Martinique, de la convention collective de travail du personnel des banques de la Martinique; en décembre 1959, l'ai été choisi comme représentant les personnels de banques de la Martinique et de la Guyane française au conseil d'administration de la Caisse de retraites du personnel de banques pour les départements français d'outre-mer. J'anime depuis plus de vingt ans la formapuis plus de vingt ans la forma-tion professionnelle bancaire à la Martinique et suis délègué géné-ral du Centre de formation de

Poccupe dans la banque depuis pius de deux ans le poste de directeur des relations humaines et de la production après avoir été chef du personnel pendant plus de treize ans. mation continue. Est-ce un négrophobe qui aurait

été choisi pour ces diverses tâches? Me serais-je découvert à quarante-huit ans et en sep-tembre 1979 une nouvelle couleur de peau? Peut-on être à la fois quelqu'un et son contraire?

[Dans une lettre adressée le 23 oc tobre à notre correspondant en Mar-tinique, MM. Jules Larchez, secré-taire général du Syndicat autonome des banques, et Frantz Agasca, secrétaire général de la Centrale syndi-cale des travailleurs martiniquals, confirment les faits rapportés par celui-ci et rendent hommage à sa « rigoureuse objectivité ».]

### Après le passage de «Frédéric» aux Antilles

Une lettre du maire de Saint-Barthélemy

Après la publication dans le Monde du 5 septembre d'un article intitulé: « Aux Antilles, le cyclone Frédéric aurait dépasté Saint-Martin et Saint-Barthèlemy, ne Querrard, maire de Saint-Barthèlemy, ne pouvant répondre à de multiples demandes de renseianements sur la situation actuelle dans l'île, nous demande de publier la lettre suivante:

En effet, comme vous l'avez écrit, le cyclone est passé très près de notre ile, avec des vents soufflant à 180 km/h, mais les dégâts ont été de très faible degats ont été de tres faible importance, en raison de la solidité des habitations, qui sont toutes construites en parpaings et béton armé, selon des techniques et un style propres à cette ancienne colonie suédoise.

Le plan ORSEC, mis en place trat sait a promit à la namilation.

Le plan ORSEC, mis en place très tôt, a permis à la population d'être informée régulièrement de l'évolution du phénomène.

Les habitants de Saint-Barthélemy ayant respecté les consignes de sécurité à la lettre, aucune victime n'est à déplorer.

Immédiatement après le passage du cyclone, les rues ont été dégagées par des engins méca-

niques et la vie a repris tout à fait normalement dès le lendemain.

Malheureusement, les paraboles de la station de radiotéléphonie du Morne-Lurin ayant été déplacés par les vents, le faisceau hertzien acheminant les commu-nications téléphoniques vers le relais de Saint-Martin a été interrompu pendant deux jours.

terrompu pendant deux jours.

Four faire face à ce genre de problème à l'avenir, le conseil municipal installera prochainement à la mairie un radiotéléphone BLU, type maritime, permettant, en cas de panne de la station P.T.T., d'entrer en liaison avec le réseau téléphonique international, par l'intermédiaire de l'une des multiples stations côtières de la Caraïbe.

Ce matériel oui sera équiré

Ce matériel, qui sera équipé pour fonctionner aussi blen sur secteur que sur batterie, assurera avec l'extérieur les communications nécessaires à la sécurité de la population, quelles que soient les circonstances.

Il est à noter, enfin, que les hôtels fonctionnent normalement et que les quatorze plages de sable blanc que compte l'île sont en parfait état.

Kef : "une enceinte acoustique emphatique relève de l'absurde"

Doucement les basses": une expression souvent utilisée par les ingénieurs de Kef à l'écoute de certaines enceintes actuelles aux graves envahissants.

Le concept de Kef est tout différent. Depuis 20 ans, l'objectif n'a pas changé d'un iota : la vérité sonore.

> Kef: mettre en œuvre les grands moyens

La vérité sonore. De l'intention à la réalité concrète : un univers de contraintes, d'incertitudes, de chausse-trappes. Sans l'ordinateur, la volonté, le talent, le savoir des ingénieurs de Kef ne suffiraient plus aujourd'hui à satisfaire un tel niveau d'ambition acoustique.

Créativité + ordinateur : les grands moyens de Kef

Kef: la création permanente Suivre (voir précéder) l'évolution des goûts/besoins de tous les mélomanes, telle est sa politique réaliste de création permanente.

C'est ainsi qu'apparaissent trois nouvelles enceintes Ket.

La 101 aussi petite (hauteur : 34 cm) que sophistiquée (puissance admissible : 100 watts + circuit électronique protecteur

de surcharge). La 304 double-boomer (100 watts) à haut rendement et faible distorsion.

La 303 compacte, s'adaptant souplement à tous les amplis de 10 à 50 watts. Kef: l'auto-contestation

Humour britannique ou sagesse? Les ingénieurs de Kef préfèrent auto-contester leurs créations que les voir discutées par

Ainsi la quasi-parfaite 105 "Caméléon" vient encore d'hériter, dans sa version Série II, d'améliorations acoustiques, électroniques et esthétiques tandis que la Corelli (nouvelle appellation : C 65) a pris de la puissance: 65 watts contre 50.

"Doucement les basses". Les ingénieurs de Kef ne sont pas près de changer de point



#### LE HAUT-PARLEUR QUE LES EXPERTS ACHÉTENT.

Documentation/liste des revendeurs : MAJOR S.A. 78810 FEUCHEROLLES





### LE DERNIER NIKON. VOTRE PREMIER NIKON.

n équipant la quasi-totalité des rez l'automatisme du Nikon EM. grands reporters, Nikon est devenu le symbole même du professionnalisme. Passer à Nikon, c'est plus que posséder un excellent appareil. C'est entrer dans une confrérie.

Si vous êtes de ces passionnés de photographie qui depuis longtemps revent d'un Nikon, voici une bonne nouvelle : le plus maniable des Nikon est né. C'est le nouveau Nikon EM.

Ce Nikon compact et léger tient énormément de ses illustres prédécesseurs : un solide boîtier en alliage d'aluminium, un obturateur métallique, une synchronisation flash au 1/90 sec., et surtout, une compatibilité parfaite avec 50 objectifs du système Nikon. Le Nikon EM accepte du fisheye de 6 mm au super téléobjectif de 2.000 mm, ainsi que de nombreux accessoires dont un moteur pour prendre jusqu'à 2 vues/seconde en rafale. C'est la tradition professionnelle de

Mais vous pouvez adorer la photo sans être un fou de technique. Manquer parfois de temps pour effectuer des réglages trop minutieux. Préférer porter d'abord attention à l'essentiel : bien cadrer

Cadrez dans le large viseur, choisissez le diaphragme, faites la mise au point et "shootez" l'esprit en paix. Le Nikon EM est doté de quelques astucieux garde-fous à l'intention du génie distrait que vous êtes parfois. Si l'ouverture du diaphragme ne correspond pas à la luminosité, un discret signal sonore vous avertir à temps que votre photo risque d'être surexposée ou bougée. En cas de photo au flash, une diode dans le viseur clignote si le diaphragme ne convient pas. En cas de contrejour (le classique skieur tout noir sur la neige) une touche spéciale corrige l'exposition sans difficulté. Le Nikon EM possède un déclencheur mécanique : même lorsque les piles sont déchargées, vous pouvez fixer l'image que vous n'auriez peut-être pas l'occasion de retrouver.

Le système électronique modulaire étudié pour construire le Nikon EM a réduit considérablement le nombre de pièces mécaniques. L'appareil et les couts de fabrication en ont été allégés. Avec son objectif 50mm f/L8, le Nikon EM ne pèse que 460 g. Et il coûte moins de 1800 F.

Pour obtenir une documentation complète, écrivez à: Nikon. 16 rue de la Cerisaie. sa photo au bon moment. Vous apprécie- 94220 Charenton-le-Pont. Tél. 375.97.55.

NIKON. LE PROFESSIONNALISME.

### APRÈS LA MISE EN CAUSE DE M. ROBERT BOULIN

### Heurs et malheurs d'une opération immobilière dans le Var

Le ministre du travail et de la participation, M. Robert Boulin, s'est-il prêté à une opération immobilière douteuse prévue dans la commune de Ramatuelle (Var) — et qui devait finalement échouer — ou s'est-il laissé circonvenir par un ou plusieurs amateurs de « bonnes affaires » ayant besoin de la caution de son nom? Telle est la question que pose le dossier du «domaine du Val de Bois», à Ramatuelle, dont les contours commencent tout juste à se dessiner plus de quatre ans après le début d'une procédure judiciaire («le Monde» du 25 octobre) ayant conduit à l'inculpation pour «faux en

étonnant dossier est de s'en tenir, autant que possible, à la chronologie des faits non sans avoir présenté, avant toute chose, celui qui, en l'état actuel du dossier, paraît ètre le personnage central de l'affaire : Henri Tournet, soixante-six ans, administrateur de sociétés (principalement à vocation d'aménagement touristique). Un personnage que cet Auvergnat nanti d'une solide hrochette de décorations : officier de la Légion d'honneur, croix de guerre, citation à l'ordre de la de la Légion d'honneur, croix de guerre, citation à l'ordre de la division, médaille de la Résistance, croix du combattant volontaire 1939-1945, croix du combattant volontaire de la Résistance, médaille de la liberté américaine. Agent T1, puis T2 du camp « Tortue » de la région M1-M4 dans les forces françaises combattantes. Henri Tournet, oui fut

tantes, Henri Tournet, qui fut chef de cabinet de M. Jean Mon-net à Washington, va hanter après la guerre de nombreux cabinets et milieux politiques.

Il sera successivement conseiller du commerce extérieur, chef de mission au haut commissariat à l'économie nationale, conseiller technique au ministère des travaux publics, puls membre du conseil supérieur du tourisme. C'est aussi un gaufliste fervent de toujours et un ami fidèle de M. Jacques Foccart. Dans les années 60, fi se lance dans les affaires, fondant et administrant diverses sociétés. De Suisse, où il s'installe en 1965, il mène des opérations immobilières en Espagne. nets et milieux politiques.

Espagne. C'est à cette époque qu'il acquiert au lleudit « Val de Bois », à Ramatuelle (Var), à la limite de la commune de Gassin, le terrain de 36 hectares qui se trouve au-jourd'hui au centre d'un étonnant

En octobre 1967; M. Tournet obtient un permis pour construire un jotissement sur cette propriété, à condition que les travaux com-mencent dans les six mois. Ce qui permis était devenu caduc depuis avril 1968, et. les règlements d'urbanisme ayant changé, il ne fut plus question d'en délavrer un nouveau, même après une intervention écrite de M. Robert Bou-lin auprès du préfet du Var, le

3 janvier 1973. Restriction qui n'empêche pas M. Tournet de se Hyrer à une double transaction — le 23 jan-vier et le 22 septembre 1973 — à l'occasion de laquelle trois per-sonnes, M. Jean-Pierre Carms, responsable de la Société immobiresponsable de la societte immoni-lière Demogé, à Caen (Calvados), et les frères Auguste et Maurice Cousin, industriels à Flors (Orne), deviennent propriétaires de 31 hec-tares de terrain. Le premier veut construire deux maisons sur ses construire deux maisons sur ses parcelles (une pour sa famille, une pour le personnel de son entreprise), et les deux antres souhaitent édifier vingt-quatre villas. Les acquereurs affirment narcelles (une pour sa famme, rain n'est pas encore assoru uun droit à construire — même si l'acheteur sait, lui, depuis quatre dans cette région le critère de quintupler le prix des terrains. Le prix retenu est de 960 000 F qu'ils ignorent alors tout du veto de l'administration,

Le seul moyen de tenter de comprendre quelque chose à cet étonnant dossier est de s'en tenir, autant que possible, à la chronologie des faits non sans avoir présenté, avant toute chose, ceini qui, en l'état actuel du dossier, paraît être le personnage central de l'affaire : Henri Tournet, soixante-six ans, administrateur de sociétés (principalement à vocation d'aménagement touristi-

culative. curieusement. la seconde vente, celle de septembre, ne sera pas l'étude de Mª Gérard Groult, no-taire à Pont-Hébert (Manche). Or lorsque celui-ci transmet l'acte de la première vente au bureau de l'anomalie.

#### Un prix très bas

Au début de 1974, M. Boulin euvisage d'acquérir une propriété sur la Côte d'Asur. M. Henri Tourenvisage d'acquérir une propriété sur la Côte d'Asur. M. Henri Tournet, qu'il connaît depuis 1962 — époque à laquelle ils vivaient en voisins rue Rémusat, à Paris, propose de lui vendre deux hectares du « Val de Bois ». Avant tout achat, M. Boulin se préoccupe de son permis de construire. Le 18 février 1974, il écrit au préfet du Var, dans la perspective de l'entrevue qu'il doit avoir avec hi le 6 mars à 11 h. 30, « pour m'assurer que la vente que va me consentir M. Tournet, médaillé de la guerre et de la Résistance, est tout à fait régulière, conforme au plan d'urbanisme du Var et ne comporte a u c u n e dérogation ». L'entrevue a lleu en présence du directeur départemental de l'urbanisme et de M. Tournet. Le préfet précise que ce dernier lui a soumis jusque-là ont été refusés pour diverses infractions à la réglementation, le projet de M. Boulin, d'une maison basse de 185 mètres carrés est, lui, tout à fait conforme.

conforme. Le 22 avril 1974 — las, dit-il, Le 22 avril 1974 — ias, cit-il, d'attendre son hypothétique permis de construire, — M. Tournet vend, en l'étude de son notaire, M° Bruno Long, à Grimaud, la quasi-totalité du « Val de Bois», dont il continue de s'attribuer la propriété (les actes de vente de 1972 n'avent represente les rasété. 1973 n'ayant, rappelons-le, pas été euregistrés), (te reste — une par-cèlle — ayant déjà été cédé quel-ques semaines plus tôt à une so-clété du Llechtenstein), à une soclété de Genève, Holitour, fondée en 1962 mais dont certains disent aujourd'ui que toutes les partis sauf une appartiendraient à M. Tournet. Quelques jours plus tard, le vendeur précise au notaire que les droits de M. Boulin sur les 2 hectares qu'il convoite sont préservés, l'un des administrateurs d'Hélitour, M. Cotton, ayant donné pouvoir au clerc de M. Long nour assurer le vente en 1962, mais dont certains disent M° Long pour assurer la vente. Celle-ci a lieu le 18 juillet 1974. Le prix très bas (40 000 francs) s'explique par le fait que ce ter-rain n'est pas encore assorti d'un

écritures publiques - de deux personnages, M. Gérard Groult, ancien notaire à Pont-Hébert (Manchel, et M. Henri Tournet, promoteur immobilier, domicilié à Ibiza, mais séjournant parfois a Neuilly-sur-Seine, boulevard Victor-Hugo. De ce dossier fort complexe et rempli d'anomalies, il paraît ressortir que M. Boulin a pu se laisser aller à quelques imprudences dans une opération dont chacune des phases apparaissait en son temps parfaitement logique et limpide. Et que la réali-sation d'une affaire personnelle a pu, à certains moments, lui faire oublier le contexte dans lequel elle se déroulait.

de conservation des hypothèques de Draguignan, il s'endend ré-pondre que, en raison de pro-blèmes cadastraux, l'administration ne peut e n'egistrer la requête. L'application de la loi Serot sur les mutations de bois et forêts, dont MM. Cousin et Camus ont demandé le benéfice, fait apparaître des désaccords sur les divisions cadastrales. Plus curiousement, la seconde vente, celle de septembre, ne sera pas transmise au bureau des hypothè-

distance entre la maison et les distance entre la maison et les limites de la propriété ne soit nulle part inférieure à 30 mètres — disposition qui justifiera une a rectification de frontière » sous

mes clients, grapement compro-

mis par une vente qui, parait-il, a été réalisée en voire étude ».

affirme le notaire de Caen. Après avoir donné le détail des

» Il apparaît également, au

une parcelle cadastrée B.N. nº 49, pour 2,2 hectares. » Mes clients considérent que

les actes passés en votre étude le 1º jeurier 1974 et le 22 avril 1974

par M. Tournet sont entachés de

Si les trois acquéreurs nor-mands sont prêts à faire valoir leurs droits par tous les moyens, encore faudrait-il que ceux - ci fussent juridiquement établis par un enregistrement en bonne et due forme au burseu des burse due forme au bureau des hypo-thèques de Draguignan. Le délai de deux mois après la vente prévu pour cette démarche étant large-ment écoulé, M° Groult, de Pontconsent Holitour. Demandé le 31 juillet 1974, le permis de construire est délivré le 28 novembre 1974, après avis favorable de l'architecte des hâtiments de France, des directions départementales de l'équipement et de l'agriculture et de la conférence permanente du permis de construire du Var. Une seule restriction lui sera imposée : que la distance entre la maison et les Hébert, croit bon de mettre au point, en novembre 1974, un acte modificatif aux deux ventes de 1973 afin d'aligner les divisions cadastrales incluses dans les actes de janvier et septembre 1973 (à l'origine du refus d'enregistrement) avec les divisions cadastrales retenues par son confrère de Grimaud lors des ventes de

1974, à Holitour d'abord, à M. Boulin ensuite. M. Boulin ensuite.

Encore un travail inutile, semble-t-il, puisque cet acte ne sera jamais publié. La guerre paraît évitée, et il n'est pas impossible qu'un paragraphe de la lettre de M. Boulin à Me Long, du 28 septembre 1974, ait joué un rôle modérateur. Le ministre écrit, en effet à provos de certaines sét. a rectification de frontière » sous forme d'un échange de terrains entre Holitour et M. Boulin le 9 décembre 1974.

Mais un élément nouveau est intervenu entre-temps, qui fait qu'aucun des protagonistes ne devratt plus ignorer la curiosité de la situation. Le 20 juillet 1974 — deux jours après la signature de l'acte de vente Boulin-Holitour (qui sera publié le 31 juillet) — arrive à la poste de Cogolin, à destination de M° Long, une lettre recommandée avec accusé de réception postée la veille à Caen par un de ses confrères, M° Deshayes, qui représente les intérêts de MM. Cousin et Camus. Une lettre qui met en garde M° Long de façon particulièrement net te : « Pour sauvegarder les intérêts de mes clients, gravement compromoderateur. Le ministre ecrit, en effet, à propos de certaines réticences d'Holitour à assurer la viabilisation du « Val de Bols » : « Le fait pour Holitour de posséder — moyennant servitude à mon profit — un chemin de servitude qui dessert ses 34 hectures peut not la servitude ditte. tares peut, par la suite, lui etre fort uide, soit pour elle, soit pour les acquereurs éventuels, à l'ob-tention d'un permis de construire pour un lotissement futur (et je

Le 26 sout 1974, Me Long écrit à M. Boulin une lettre dont les

termes ne sont pas connus avec exactitude, mais suffisamment

alarmistes pour que, deux jours plus tard, le ministre lui réponde que tout cela paraît relever d'une

« plainte auprès de la Chambre

des notaires v.

ne vous dis pas cela par ha-sard). L'armistice n'est que de courte durée. Au printemps 1975, la chambre des notaires de la Manche dépose une plainte en action civile devant le tribunal de Coutances. Une commission rogatoire est délivrée au service ré-gional de police judiciaire de Rouen. Pourtant, il ne se passera Après avoir donné le détail des deux actes de vente signés en 1973 chez le notaire de Pont-Hébert, M° Deshayes poursuit : « Il apparaît que le vendeur à ces deux actes. M. Henri Tournet, a revendu les mêmes immeubles à la société anonyme dénommée Holitour S.A., dont le siège est à Genève. 9, rue Charles-Imbert, suivant acte reçu en votre étude le 22 avril 1974. à peu près rien pendant quatre ans. Rien, sinon la vente, début 1976, de l'étude de M° Groult, à Pont-Hébert, et l'abandon de la profession par ce dernier. Sou-dain, le 7 mars 1979, un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Caen dessaisit le juge d'instruction de Coutances au profit d'un jeune magistrat de Caen, M. Renaud van Ruymbeke, vingt-sept ans, specialisé dans les affaires financières. Dès lors, le cours des choses subit une rapide accèlération au milleu d'une dé-\*\*Il apparaît également, au terme d'un autre acte reçu en voire étude, le 1\*\* février 1971, que M. Tournet aurait concédé à l'établissement Najtul Anstand, au capital de 50 000 francs, dont le siège est à Vaduz (Liechtensien), un pacte de préférence sur bauche de moyens inhabituelle : transport de justice à Neuilly-surselne pour y perquisitionner, du-rant quatre heures, le pied-à-terre de M. Tournet, et même « des-cente » du juge et de son greffier sur la Côte d'Azur pour y enten-dre diverses personnes et mettre sous scellés certains documents saisis à la direction départemen-tale de l'équipement.

nullité. Ils se réservent d'en éta-bir la preuve par la voie juri-dique s'il leur est impossible de faire reconnaître les faits cités à l'emisble : tale de l'équipement.

Enfin, le 12 juin, c'est l'inculpation de M. Tournet pour « faux à l'amiable. 

M. Boulin affirme n'avoir en ecritures publiques », Incarceré à Caen, il sera libéré un mois jamais vu cette lettre. Pourtant, le petit monde des tabellions s'agite en prenant connaissance plus tard, moyennant une cau-tion de 500 000 francs. Le 15 juin, c'est au tour de M. Groult, l'ancien notaire de Pont-Hébert, de l'affaire. La Chambre des no-de l'ancien notaire de Pont-Hèbe taires s'inquiète de la perspective d'être inculpé du même chef.

### Des gens blancs et noirs

M. Robert Boulin s'étonne quelque peu de la dimension prise par cette affaire. Il déclare, pour sa part, n'avoir eu une première appréhension qu'en avril 1976 : a M. Groult est tenu m'expliquer l'existence des actes authentiques signés en 1973 mais non extre dis-tres ditail II annancesette detrès, dit-il. Il apparaissait, des lors, que mon terrain faisait par-tie de cette vente anterieure. Peu après, j'eus à ce propos une entrerue animée avec M. Tournet qui n'en réussit pas moins à me convaincre que mes parcelles ne faisaisnit pas partie du loi acheté par MM. Cousin et Camus, mais de celui qui était demeure après 1973 la propriété d'Holitour. Neanmoins — j'étais à l'époque mnis-tre délègué à l'économie et aux finances, — je domandai que!que temps après à mon chef de cabinet, M. Bergerat, de reprendre le net, si Bergerat, au repetiture se dossier. Celui-ci me remit ses conclusions en novembre 1977. Elles étaient neties : mes parcelles étaient bien distinctes du terrain des trois autres acheleurs.

Pour traiment en terminer arec celle affaire, poursuit M. Boulin, fai alors demande à un géomètre-expert de Saint-Tropez que je connais, M. Fer-nand Vermigito, de reprendre les conclusions de M. Bergerat, afin d'en établir les réalités sur le terrain. Et le 13 janvier 1978, le géomètre m'écrivait que M. Ber-

gerat s'élait trompé, abusé qu'il avait été par des modifications de numérotage cadastral.r M. Tournet pense encore pou-voir arranger les choses. Il cher-che à négocier avec MM. Cousin et Camus un échange entre le terrain de M. Boulin — qui se trouve donc, sur le plan cadastral, enclavé sur la propriété des Nor-mands, et sur lequel une mai-son a bien été construite entretemps — et une autre parcelle de superficie équivalente demeurée propriéte d'Holitour. Mais en Normandie, le cœur n'y est

C'est après la libération de M. Henri Tournet que des ru-meurs commencent à sourdre sur l'affaire dans les milieux poli-tiques Enfin, à la mi-octobre, le promoteur décide de parler à la presse, ne ménageant pas son vieil « ami » Robert Boulin. Un large écho lui est désormais donné ce qui fait dire à certains que c'est là une a révilation bien tardire ou fort opportune, selon que l'on se place sur le terrain de la justice ou sur celui de la politique v. A cela repond en echo cette reflexion d'une personne qui connaît bien le dossier : « Il n'y a pas, dans cette affaire, de gens blancs et de gens noirs, lls sont à peu près tous plus ou moins les deux »

JAMES SARAZIN.

#### Des habitants de Sèvres contre l'installation d'un centre d'accueil pour handicapés

#### Ces gens-là...

conseil municipal de Sevres (Hauts-de-Seine) décidera s'il approuve la construction dans cette ville, par l'asso ciation Perce-Neige, d'un centre pour handicapés pro-fonds. Cette initiative a suscité depuis quelques semaines de violentes réactions d'hostilité chez beaucoup d'habitants du quartier concerné.

Le quartier de la Châtaignerale à Sèvres, dit « de la rive gauche ». est moins ensoleillé et certainement moins élégant que celui dit « de la rive droite .. dont il est separe par une ligne fictive, un ruisseau asséché depuis quatre-vingts ans. Ses habitants sont moins chanceux : hostiles pour beaucoup à la création d'un centre pour vingt-cinq mongoliens adultes dans leur quartier, sur un terrain acheté par M. Lino Ventura (le Monde du 17 octobre), ils ont suscité, à leur tour, l'indignation de la presse et de l'opinion publique. En revanche, sur la rive droite, des interventions discrètes dans les antichambres des préfectures ont été plus efficaces : le projet d'un centre de loisirs pour des jeunes, au cœur de ce quartier résidentiel de Sèvres, a été défini-Uvement abandonné. En septembre, les habitants du

quartier de la Châtaignerale apprennent officieusement que l'association Perce-Neige doit installer chez eux un centre pour vingt-cing mongoliens. Le maire de Sèvres, M. Roger Fajnzylberg (P.C.), prévenu depuis plusieurs mois de ce projet et lui ayant donné, semble-l-il, un accord verbal depuis cinq mois, ne s'est pas pressé d'en informer les habitants, même sì, depuis le début d'octobre, il multiplie les réunions d'information. Cette nouvelle suscite de la stupeur chez beaucoup de ces enseignants, de ces ingénieurs et de ces cadres qui ont acheté des pavillons moyennant quelques sacrifices financiers et quelques dimanches de bricolage.

lis ne sont évidemment pas, disent-lis, - contre les handicapés ». mais est-ce le meilleur endroit pour « ces gens-là », alors qu'il n'y a ni commerces ni transports collectifs dans le quartier? Pourquoi avoir autres municipalités des Hauts-de-Seine ont discrètement refusé l'offre de M. Lino Ventura? N'a-t-on pas, de toute façon, refusé il y a trois ans le projet de construction, sur ce même terrain, d'un immeuble collectif d'un promoteur? Le plan d'occupation des sols, même s'il n'est pas encore publié, n'a-t-il pas prévu à cet endroit une zone pavillonnaire? « Nous n'aurions en aucun cas acheté si nous avions su... », disent aujourd'hui des habitants.

#### « Mon futur héritage » La peur de voir leur malson perdre

de la valeur est certainement présente chez certains : - Je viens ici délendre la valeur de mon futur héritage », affirmait une jeune fille lors de la première réunion d'information organisée par le maire. Des représentants d'une agence immobilière se sont présentés chez de nombreux particuliers du quartier pour leur faire des offres d'achat avant que les maisons se déprécient... Ces craintes n'expliquent pas pour

aulant les réactions du plus grand nombre. Ils ont souvent acheté, il y a moins de dix ans, ces pavilions dont beaucoup ont été construits dans les années 30. Ils votent souvent à gauche, et leur élat d'esprit est à l'écologie, au - jogging - dans le bois de Meudon tout proche et à l'Encyclopsedia universalls achetée à crédit. Ils commencent à organiser entre eux des méchouis et rêvent d'une vie de quartier retrouvée. Pourquoi, se demandent-ils en définitive, un terrain d'un demi-hectare à leur porte, avec une vieille bâtisse de brique rouge qu'ils ont surnommée « le château », désertée depuis longtemps, devrait-il accueillir des mongoliens et non leurs réves conviviaux ? - On aurait pu, dit une

mère de deux enfants, y mettre une garderie en semaine et transformer cet endroit en un lieu de rencontre ie dimanche.» «Les enfants, renchérit une autre, suraient pu jouer au ping-pong le mercredi, et on aurait bridgé un soir de la semaine. Certains n'hésitent pas à trouver cette bâtisse assez belle et regretten sa démolition. L'ignorance sur la nature du mon-

golisme renforce les craintes. L'un, dans son encyclopédie, a lu que les mongoliens ne dépassaient pas cinq ans d'age mental ; son fils brandit son livre de sciences naturelles. « C'est épouvantable », dit-il en riant nerveusement. Une femme, dont la malson jouxte le terrain vendu, est depuis quelques semaines tout à fait dépressive. Son médecin lui aurait dit que la vue de ces gens pourrait « amener des troubles chez

Ce vendredi 26 octobre, le les jeunes enfants et hypothéque leur vie future ». Un tract assez vague a été rédigé par certains habitants de la rue Anatole-France, en face du « château ». « Nous sommes inquiets, peut-on y lire, pour la sécurité de nos jeunes filles et temmes empruntant les rues alentour et susceptibles de subir je ne tals quel comportement de ces adultes mongo-

Les critères politiques ne permettent pas de distinguer la forte minorité prête à « accuelliir ces nouveaux voisins, souvent de sensibilité chrétienne - du reste de la population hostile. Le curé de Notre-Dame-des-Bruyères soutlent ce proiet - il s'agit, pour lui, de la dignité e: des droits de la personne humaine, - tandis que certains affirment craindre autant le nucléaire que la sexualité des mongoliens. Dans les deux cas, disent-ils, tout est possible. » Le président d'honneur du R.P.R. de la ville, qui habite le quartier, est favorable au projet : les militants du parti communiste distribualent, mardi soir, des tracts пиалсев, ой i'on peut lire : « Dans notre société en crise, la peur est monnaie courante, et pas seufement la peur de l'agression (...), mais l'angoisse, l'insécurité qui pèsent sur tous les aspects de notre vie. N'est-Il pas normal que, dans ces conditions, les gens se referment, se replient cherchent à se protéger ? » Faisant écho à ces propos, Marie-Caroline, douze ans et demi, qui est favorable au projet, déclare pourtant : « il faudra quand même bien huit jours pour que le m'y habitue. » Le conseil municipal d'union de la gauche dayrait, selon toute yraisembiance, maigré les oppositions, approuver le projet de l'association Perce-Neige.

#### Côté rive droite

En revanche, sur l'autre coteau. les habitants de la « rive droite », le quartier plus cossu, ont été incontestablement plus habiles. Làbas, au 104 de la rue Brancas, des jeunes par dizaines, depuis quelques années, labriquaient avec des objets de récupération marlonnettes, animaux et collages. Leur projet était de - redonner le sourire aux adultes - par des fêtes qui avaient lieu trois ou quatre tols par ar où se rendaient les habitants de Sèvres par centaines. Mme Simone Veil, trois jours avant de quitter le ministère de la santé, soulignait, dans une lettre au préfet des Hautsde-Seine, que cette expérience, connue sous le nom des « Enfants animateurs .. était celle qui, durant l'Année de l'enfant, lui était apparue le plus intéressante. Cinq ou six ministères subventionnalent l'expé-

Or, cet été, le maire, soutenu notamment sur le plan financier par la Caisse d'aflocations familiales, le Fonds d'aménagement urbain et la Fondation de France, était prêt à racheter le « 104 » mis en vente par son propriétaire et à le transformer en club de loisirs. Le sous-préfet de Boulogne n'a pourtant pas donné son accord, arguant l'absence de garantle du plan de financement La réalité, estime Mme Jacquelina Berthon, animatrice de ce centre qui accueillait de nombreux enfants déshérités ou immigrés, c'est qu'on n'a pas voulu qu'une municipalité de gauche, qui l'a emporté avec 61 % des voix seulement, puisse être créditée d'une telle initiative. - Cet argument, semble-t-ll, fut appuye avec force auprès des autorités administratives ou durant des diners en ville par les habitants du quartier, qui votent à 70 % pour la majorité et qui, en tout cas, ne voulsient pas - ces jeunes-là ».

Une motion dénonçant l'attitude des habitants de la Châtaignerale vis-à-vis des handicapés a été signée pourtant par de nombreux habitants de la rue Branças et de la rive droite. Chez beaucoup cette motion a suscité un certain agacement. NICOLAS BEAU.

• PRECISION. - Une erreur PRECISION. — Une erreur de transmission nous a fait écrire dans le Monde du 26 octobre que M. Alain Woodrow, auteur du livre les Nouvelles sectes avait été condamné, par la dix-septiéme chambre correctionnelle de Paris, à verser 1 000 F de dommages-intérêts à la société Planto. Il s'agissait, en réalité, d'un franc de dommages-intérêts. franc de dommages-intérêts.

Edité par la SARL. le Monde. Géranta : acques fauvet, directeur de la publication.



Reproduction interdite de tous arti-cies, saus accord avec l'administration.

Commission paritaire no 57 437.

### SCIENCES

### Le chargement de la centrale nucléaire de Gravelines a commencé

De notre correspondant

Lille. — Le chargement du réacteur numéro un de la centrale nucléaire de Gravelines (Nord) a commencé jeudi 25 octobre, à 20 heures, en présence du sous-préfet de Dunkerque. M. Leclercq, directeur de l'aménagement de la centrale, a confirmé que toutes les opérations préparatoires avaient eu lieu normalement. Le char-gement doit durer entre dix et quinze jours.

La CFD.T. a vivement réagi à l'autorisation donnée par EDF. de charger ce réacteur. Une assemblée générale a réuni sur les lieux mêmes de la centrale envi-ron quatre-vingts travailleurs sur les quelque quatre cents occupés sur le site de Gravelines. Un mot d'ordre de grève a été donné. Il est partiellement suivi ce vendredi matin, notamment dans le secteur de la production. Selon la direction, les opérations de chargement pourraient s'effectuer normalement, la salle des com-mandes n'étant pas occupée. La C.F.D.T., comme la C.G.T., n'est pas opposée en principe au

chargement des réacteurs, mais la C.F.D.T. affirme que toutes les garantles de sécurité n'ont pas encore été obtenues. Elle estime qu'on n'est pas encore en mesure d'interpréter les résultats des derniers contrôles (cartographie à 100 %) réalisés par les experts de FRAMATOME et EDF. Selon la CFD.T., ces contrôles récents aux ultra-sons auraient révélé des défauts supplémentaires : 163 fissures au lieu de 47 lors de la précédente véri-fication.

La C.G.T., au contraire, estime

Que a les essais demandes par la que a les essais demandes par la commission d'hygiene et de sécu-rité n'ont pas permis de relever des fissures dans la partie des tubulures où celles-ci ont le ris-que d'évoluer rapidement. Ces contrôles supplémentaires confirment que le chargement du réac-teur ne comporte aucun danger pour le personnel ou pour la po-pulation environnante ». La C.G.T. fait état des engazements pris par EDF, pour des contrôles automatiques. Elle estime qu'il n'est pas nécessaire de « rallu-mer » une guerre anti-nucléaire. Pour elle, il faut ussurer à la France l'énergie nécessaire et ne pas offrir un alibi supplémentaire au pouvoir pour mener une poli-tique d'austérité.

La fédération de l'union des cadres et de la maîtrise de la C.G.C., de son côté, juge « totalement irresponsable » l'attitude de la C.F.D.T. Quant à Force ouvrière, elle considère qu'elle n'a pas à s'opposer au chargement et segliere. et souligne la compétence et l'objectivité des experts du ser-vice central de sureté des installations nucléaires

GEORGES SUEUR,

المكذاب الأصل

LE PROCES DUE

Les deux C.R.S. autems De none of

bar d'Annecy 4-16 Manthe pur de leurs fonctions, pa is joined to perfect the

and of the entire to the same of the entire to the same of the entire to the same of the entire to t min pe ce. Le tribunal a sen es deun positions contrôle à la gent monter dans leur visit

Trestas, wagedack the same of excision death have to e care house M those acces was employed at injurie. 12 12 12 STREET AND ADDRESS OF grander don't "alfure trapic les Dovant is contracted at the case at truth de l'audience, les Tare tomotendes au Jeune percen LE - 10 Tale 1 Cas Mi Qui Com est a Arrety M. Mr Erit Poulain, avocal de M. Chan

ras, safforca de démonitor que the stat été prémédités. Locs de precedente contrôles, les deux C.R.S. in everant consenie de quimer le le en le menapent de fui faire golder » l'eau du lact L'écond cemende au tribunal que soit, & Footer in de cette affaire : recomme le - arc f à la différence y pour ée - varginal - installé depuis plusieup To a care l'agglomération. Il Acident la contimation des perses infligate car e tribrual cotrectionnal d'Annecy ie C' septembra. 1979 : daux am demandancement, dont six mois terme, pour M. Jacquet, Mt. Ut. 100

L'AFFAIRE DE LA POSTE D AUX ASSISES DES

### Un prélude au procès in

Le cour d'assises des Hands de l'ere. a condamné, mortselle 24 oct Commelle, deux jeunes paus, Omer-Latton, vingl-cing ans, compabite, Cattaque à main armée de barren (Hauts-de-Seine), Un tel moit d'un qu'un procès devant un tribuiset ou Mais il ne s'agissatt pas cette ours de l'arresiation des journes M. Roger Marchaudon, aoust tue cu lapha Boukhezer, Algérien, aus de j geur à que ques pas, sur le Jupin de

Ce gardien de la pair s'était mortellement blessé, à Paris, le 43 égé de dix-huit aux, seus artiste contrôle d'identité. Il coust ciers le l'aculté d'homicide volontaire d'entre de l'aculté d'homicide volontaire. comparaitre à son tour départ les

Qui juge-t-on? C'est à s' maprendre : des policiers en sivil on en uniforme, occupent principal de la policier de sassises. Des responsacions de la policie premient des notes des policiers de la policie premient des notes des policies de la policie premient des notes des policies de la policie premient des notes des policies de la policie cité comme témotre flusses fonctions avec traitement des ses fonctions avec traitement de entouré de ses amis et des participés à l'arrestation. Tous mandreste des malfaiteurs, qu'ils services des malfaiteurs, qu'ils services des malfaiteurs, qu'ils services fait sans l'intervention de services de Châtenay-Malant des sans l'intervention de services services services superiores de Châtenay-Malant des sars l'interventions de services services policiers souhaites des considerations juchés superiores des sarcons juchés superiores des souhaites de la policier souhaite de la policier souhaite de la policier d

Ces policiers souhaited considered laffon et Omer lourdement condement du brigadier Mandanden par la faute des fuyards

Lontradictions.

Les amis de M. Marchaul
vivront pourtant un procéd de l'interes les témoins en misdes policiers g'embourbert des déclarations contract de la point que le priséde à tel point que le priséde à pourtant, dans source present témoignage. 3 Peu le les fennes faiblissent.

Les fennes

Les jeunes gens training de la jeunes gens training on cinq, on ne satt plus à 1 mêtre de la poste sous armés et portalent goules. Puis une des dissimulent plus tous leprodissimulent plus leprodissim

₹.,

#### LE PROCÈS D'UNE « CERTAINE POLICE >

### Les deux C.R.S. auteurs de la «bavure» d'Annecy M. Peyrefitte souhaite « une large explication » condamnés en appel

De notre correspondant

Chambery. - Les deux C.R.S. de Montélimar, auteurs de la « bavure » d'Annecy (« le Monde » du 6 septembre), ont été reconnus coupables de violences illégitimes avec préméditation, dans l'exercice de leurs fonctions, par la cour d'appel de Chambéry

M. Claude Jacquot, le chef de la patrouille, quarante et un ans, père de onze enfants, a été condamné à six mois d'emprisonnement, et M. Robert Astier, vingt-huit ans, à trois mois de la même peine. Le tribunal a accordé 2 000 francs de dommagesintérêts à leur victime.

Le 31 août, les deux policiers avaient, lors d'un contrôle à la gare d'Annecy, fait monter dans leur véhlcuie M. Michel Chesnals, vingt-daux ans, sans emploi, puis l'avalent conduit dans un endroit désert hors de l'agglomération, l'esplanade de la Visitation, où le jeune homme fut frappé assez violemment et injurié. Au cours de l'instruction, les deux C.R.S. reconnurent avoir - bousculé -M. Chesnais, dont l'allure hippie les agacait et qui, dirent-ils, « sentait mauvels . Devant la cour d'appel, ils ont affirmé avoir voulu lui faire faire « de la marche à pied » et lui donner une leçon →. M. Astier précisa, au cours de l'audience, que la patroulle de C.R.S. souhaltait faire comprendre au jeune garçon que « ce n'était pas lui qui commandait à Annecy ».

Savres contre l'installe

Factoril pour handlor

gens-là,,

\$2.5 mg 45g

10 gar

M° Eric Poulain, avocat de M. Chesnais, s'efforça de démontrer que I'- agression - dont celul-ci fut victime avait été préméditée. Lors de précédents contrôles, les deux C.R.S. lui avaient conseillé de quitter la ville en le menacant de lui faire - goûter > l'eau du lac. L'avocat demanda au tribunal que soit, à l'occasion de cette affaire, reconnu le ■ droit à la différence » pour ce « marginal » installé depuis plusieurs mois dans l'agglomération. Il réclama la confirmation des peines infligées par le tribnual correctionnel d'Annecy le 21 septembre 1979 : deux ans d'emprisonnement, dont six mois ferme, pour M. Jacquot, et un an

d'emprisonnement, dont trois mois ferme, pour M. Astier (le Monde daté 23-24 septembre).

Le procès en première instance avait donné l'occasion au substitut du procureur de la République d'Annecy, M. Olivier Viout, de dénoncer la « mansuétude » habituelle des juges à l'égard des policiers prévenus de violences illégitimes, et « le nuage de fumée protecteur ou dissimulateur » dont ils bénéficient généralement. Devant la cour d'appel, l'avocat général, M. Camille Carlioz, rappela que « la justice n'a pas de auteurs des crimes et des délits ». Mais il a reconnu que ce procès était bien ceiui d'une « certaine

Les violences commises par les deux C.R.S., qualifiées d'a extraordinaires » en raison de leurs fonctions, doivent être sévèrement condamnées, a précisé M. Carlioz, ajoutant : « J'espère fermement que ces deux hommes ne porteront plus l'uniforme des C.R.S. = Il leur a conseillé de faire carrière solt dans... l'enseignement, pour y dispenser des consells de morale, soit pratiquer l'éducation physique, pour explique les bientaits du jogging...

La commission de discipline des C.R.S. se prononcera prochain sur le sort de MM. Jacquot et

CLAUDE FRANCILLON.

#### L'AFFAIRE DE LA POSTE DE CHATENAY-MALABRY AUX ASSISES DES HAUTS-DE-SEINE

Astier.

### Un prélude au procès du brigadier Marchaudon

La cour d'assises des Hauts-de-Seine, présidée par M. de la Blattière, a condamné, mercredi 24 octobre, à cinq années de réclusion criminelle, deux jeunes gens, Omer Allalou, vingt-deux ans, et Gérard Laffon, vingt-cinq ans, coupables, le 23 août 1977, d'une tentative d'attaque à main armée du bureau de poste de Châtenay-Malabry (Hauts-de-Seine). Un tel motif d'inculpation n'entraîne généralement qu'un procès devant un tribunal correctionnel.

Mais A ne s'agissait pas, cette fois, d'une banale affaire : au cours de l'arrestation des jeunes gens, un brigadier de police, M. Roger Marchaudon, avait tué l'un des membres du groupe, Moustapha Boukhezer, Algérien, âgé de vingt et un ans, vidant son chargeur, à quelques pas, sur le juyard désarmé (le Monde du 15 décembre

Ce gardien de la paix s'était déjà fait remarquer pour avoir mortellement blessé, à Paris, le 6 septembre 1974, un Nord-Africain âgé de dix-huit ans. sans arme, qui tentait d'échapper à un contrôle d'identité. Il avait alors bénéficié d'un non-lieu.

Inculpé d'homicide voloniaire, le brigadier Marchaudon attend de comparaître à son tour devant les assises de Nanterre.

Qui juge-t-on? C'est à sy méprendre : des policiers, en civil ou en uniforme, occupent presque toutes les places de la petite salle des assises. Des responsables d'organisations professionnelles de la police prennent des notes, des photographies du palais de justice. Cité comme témoin, Roger Marchaudon se présente en costume civil — il est suspendu de ses fonctions avec traitement, — entouré de ses amis et des gardiens de la paix qui ont participé à l'arrestation. Tous manifestement, veulent entendre dire que les deux jeunes gens sont bien des malfaiteurs, qu'ils s'apprétaient bien, ce 23 août 1977, à attaquer la poste, qu'ils l'auralent fait sans l'intervention de la police, prévenue par une ménagère de Châtenay-Malabry qui avait jugé suspect le manège de ces garçons juchés sur leurs cyclomoteurs. Qui juge-t-on? C'est à s'y mé-

Ces policiers souhaitent que Gérard Laffon et Omer Allalou soient lourdement condamnés : le tir du brigadier Marchaudon serait, en quelque sorte, légitimé par la faute des fuyards.

### Contradictions

Les amis de M. Marchaudon vivront pourtant un procès difficile. Et pour cause : l'un après l'autre, les témoins, en majorité des policiers, s'embourbent dans des déclarations contradictoires, à tel point que le président les rappelle plusieurs fois à l'ordre, « Pourtant, dans votre précédent témoignage... » Peu à peu, les affirmations faiblissent. affirmations faiblissent.

Les jeunes gens — trois, quatre ou cinq, on ne sait plus — étaient à 1 mêtre de la poste. Ils étaient tous armés et portaient des ca-goules. Puis, une, deux, bientôt trois armes, disparaissent. Ils ne dissimulent plus tous leur visage. Ils sont peut-être à 10 mètres, voire 20 mètres, de la porte du bureau, tranquillement assis près de leurs cyclomoteurs, plaisan-

tant. La memoire des témoins vacille. On va jusqu'à dire que Moustapha Boukhezer « n'a peutetre pas jait le geste de sortir une arme de sa poche, alors que deux ans plus tôt le briga-dier Marchaudon et ses hommes araient assuré que le jeune homme était armé.

L'accusation a compris que ce

défilé de témoins inconséquents

défilé de témoins inconséquents a servi durant deux jours la cause de la défense assurée par Mª Pierre Jacquet et Jean-Baptiste Biaggi. L'avocat général, M. Albert Moatty, sait que, le jour du second procès venu, ces déclarations, trop approximatives, pèseront lourd. Aussi n'insistet-il pas. Pour justifier ses réquisitions — de six à sept ans de réclusion criminelle, — il préfère s'en tenir à la loi. Il justifie la tentative d'attaque à main armée par « la présence de moyens de fuite »: les quatre cyclomoteurs, dont deux avaient été volés dans la matinée. Par « la dissimulation des visages » : une cagoule et un des visages » : une cagoule et un capuchon de ciré. Par « les armes » : deux pistolets de calibre 6,35 et une imitation de 11,45. Enfin par « la reconnaissance préalable des lieux » : le ballet pétaredant des jeunes autour de pétaradant des jeunes autour de la poste deux heures avant l'ar-rivée de la police. Les conditions de l'acte criminel, sekon le minis-tère public, étalent bien réunies.

Les avocais ont beau montrer, comme l'explique M° Jacquet, « qu'on assiste à une sorte de conspiration professionnelle qui n'a pour but que d'essayer de sauver Marchaudon ». Les jurés préfèrent condamner « le commencement d'exécution ». Il est vivi que les tennes cens avaient. mencement d'execution à li est vrai que les jeunes gens avaient choisi un système de défense aussi hasardeux que les explica-tions policières, en prétendant avoir cherché, en fait, à voler de la drogue à un jeune reven-deur. L'attaque à main armée qu'ils avaient préparée ne visait pas, disent-lis, la poste de Châ-tenav-Malahry... tenay-Malabry...

PHILIPPE BOGGIO.

#### LA RÉFORME DU RECRUTEMENT DES MAGISTRATS

### avec l'U.S.M.

M. Alain Peyrefitte, garde des sceaux, a adressé, mercredi 24 oc-tohre, à M. Jean-Marie Desjardins, président de l'Union syndi-cale des magistrats, une lettre dans laquelle il revient sur les arguments développes dans son communiqué de l'avant-veille (la Monde du 24 octobre).

Monde du 24 octobre).

Ce communiqué reprochait notamment au syndicat d'avoir accusé M. Peyrefitte de « complicité prémédités » avec M. Jean Foyer (R.P.R.), rapporteur à l'Assemblée nationale du projet de loi organique sur le recrutement des magistrat, projet dont les députés ont, selon l'U.S.M., dénaturé le sens.

La lettre du garde des sceaux.

La lettre du garde des sceaux, d'un ton plus conciliant, propose au syndicat de le remontrer afin d'effacer ce qu'il considère comme un malentendu. Dans cette lettre, M. Peyrefitte écrit notamment :

« Je regrette qu'une délégation de votre organisation n'ait pu assister aux débats, ce qui aurait surement évité ce malentendu. surement evilé ce matentendu. Une lecture du Journal officiel pous montrera la fermeté avec laquelle fai défendu devant l'Assemblée nationale le teste sur lequel vous aviez donné votre accord. Je n'ai pas hésité à en appeler à la procédure exceptionale de contribu en la contribu de la contribu en la contribu de la contribu en la contribute de la con nelle du scruitn public pour mar-quer l'importance de ce vote. Auss ai-je ressenti avec tristesse l'imputation qui m'est faite.

putation qui m'est faite.

n La majorité de l'Assemblée nationale, malgré mes interventions, a suivi sa commission des lois. C'est un de ces accidents de parcours de la vie parlementaire, comme on ne peut l'éviter. Je n'en suis pas moins décidé à faire tous mes efforts au Sénat, et, en seconde lecture, à l'Assemblée nationale, pour revenir au texte du gouvernement.

**CREDIT GRATUIT 12 MOIS** 

... et des prix jamais vus!

● Ampli-Tuner SANSUI G 301 - Puissance

sami-automatique avec cellule.

2 Enceintes AUDIOPHASE 3 voies, 70 wetts.

CRÉDIT Comptant : 560,00 F 246 | F

Ampli SCOTT 420 A - Puissance 2x45 watts.

Filtres, Loudness, Monitoring, sortie pour

Platine SONY PST 30 ou PIONEER PL 200 X.

Semi-eutomatique evec cellule.

2 Enceintes ELIPSON 1402 (colonne). 60 W ou ULTRALINEAR 5000, 3 voies, 70 W.

CREDIT | Comptant : 850,00 F 4 1 5 F

Affaire exceptionnelle !
Platine SCOTT PS 17 ou SANYO TP 1005

2x30 watts. Radio : PO et FML

ou SCOTT 177 B 3 voies, 50.watts.

» Mais comment accepter, au moment où je me bats dans une situation inconjortable — sou-vent à contre-courant de l'opinion mblique et des convictions de la majorité parlementaire — pour la défense de la magistrature, d'être

agressé par ceux mêmes dont je soutiens la cause? » Je reste convaincu qu'une large explication — que la chan-cellerie a recherchée aussitôt après le voie de l'Assemblée natioapres le voie de l'Aisembles de votre nale — avec les membres de votre organisation permettrait d'effacer les malentendus et d'aborder avec efficacité les phases ultérieures d'élaboration de cette loi organique. (...)

» Je suis done prêt à vous rece-voir avec une délégation de votre Union, pour qu'une franche dis-cussion puisse clarifier entre nous ce qui pourrait rester obscur.

#### A Rome

### M. Franco Piperno a accepté de répondre aux magistrats instructeurs

De notre correspondant

Rome. — Le premier interrogatoire de M. Franco Piperno a en lieu le jeudi 25 octobre, à la prison romaine de Rebibbia où est détenu l'ancien animateur du est détenu l'ancien animateur du mouvement Pouvoir ouvrier depuis son extradition de France.
Contrairement à ce qu'il avait affirmé dans une interview à 
FEspresso, l'inculpé a accepté de 
répondre aux juges. Il leur a 
même répondu durant cinq 
bonnes heures avec calme et ironie, se permettant parfois des 
attaques personnelles qui ne devraient pas être consignées dans 
le procès-verbal pour éviter des le procès-verbal pour éviter des complications. C'est son avocat, M° Tomma Mancini, qui a rendu compte à la presse de ce premier interrogatoire. La défense envi-sage de publier les procès-verbaux

des séances après chaque interro-Les juges Guasco et Amato, qui l'interrogealent, ont admis que M. Piperno, absent de Rome le 16 mars 1978, n'est pas accusé d'être « l'auteur matériel » du rapt d'Aldo Moro. Ils ont recommu d'autre part que le famenz dessin de la revue Metropoli, montrant Moro dans la « prison du peuble » pouvait être insolrée peuple a, pouvait être inspirée d'un roman-photo publié en 1970 dans Grand Hôtel L'interrogatoire de M. Piperno a porté essentiellement sur deux

points. D'abord, les relations de l'inculpé avec les terroristes Valerio Morucci et Adriana Farranda, arrêtés récemment à Rome. « Je les connais, c'est vroi, mais nos derniers rapports remontent à 1974 », a-t-il dit. Et il a nié formellement les avoir recommandés à leur ancienne logeuse de Rome. Deuxième point : les rencontres

que M. Piperno a eues avec des dirigeants socialistes pendant la dirigeants socialistes pendant la séquestration de Moro. Il y eut trois rencontres, sollicitées par le P.S.L. précise l'inculpé et leur seul objectif était de sauver la vie de l'otage dont « les hiérarques du régime voulaient la mort ». Le sauver comment ? Par un geste de home volorité de l'Erat nei. de bonne volonté de l'Etat, uni-latéral, sans accepter les condi-tions des Brigades rouges, a ré-pondu M. Piperno. A la troisième rencontre participait aussi M. Lanfranco Pace (sur l'extradition duquel la justice française doit se prononcer le 7 novembre). Pour quoi était - il présent ? « Demundez-le lui » a répondu sèchement M. Piperno.

ROBERT SOLÉ

#### La catastrophe de l'« Amoco-Cadiz » LE CAPITAINE DU REMORQUEUR « PACIFIC » DEMEURE INCULPÉ

De notre correspondant

l'ordonnance du 2 mai. La cham-bre d'accusation de la cour d'ap-pel de Rennes a considéré, tout comme les vingt-deux parties ci-viles, que c'est seulement lorsque l'instruction sera terminée qu'il sera possible de dire si le capi-taine du Pacific a eu, à un mo-ment donné, tout ou partie du commandement de l'Amoco-Cadiz. Rennes. — La chambre d'accu-sation de la cour d'appel de Rennes a confirmé, jeudi 25 oc-tobre, l'ordonnance du 2 mai 1978 par laquelle le juge d'instruction de Brest ordonnait le maintien de l'inculpation notifiée le 31 mars 1978 à M. Weinert, commandant du remorqueur allemand Pacific, dont l'assistance avait été sollici-

dont l'assistance avait été sollici-tée le 16 mars 1978 par le capi-taine du pétroller Amoco-Cadiz. Le procureur de la République de Brest, qui avait demandé, le 26 mars, au juge d'instruction de prononcer d'ores et déjà un nou-lieu en ce qui concerne le capi-taine, avait interjeté appel de

Le capitaine du «Pacific» et celui du pétroller ont été inculpés pour avoir « omis de prendre toutes les précautions raisonna-bles pour éviter l'échouement de l'« Amoco-Cadiz » et le rejet acci-dentel de sa cargaison ». — C. T.



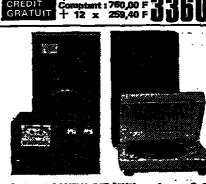

- Ampli SANSUI 317 MKII puissance 2x60 watts, Modèle 1980. Hautes performances.

  Platine SCOTT PS 77 XV ou TECHNICS SL.
- 5200, quertz, semi-sutometique evec cellule ORTOFON 20 XE. 2 Enceintes MARANTZ 7 MK2, 3 voles, 100 watts ou ULTRALINEAR 4000, 3 voles.

CREDIT Comptent: 980.00 F 444 1 12 x 291,70 F



- Ampli PIONEER SA 7800 Puissance 2x65 wetts. Indicateur de crête par "LEDS". Modèle 1980. Platine TECHNICS SLD 2 ou PIONEER PL
- 300 X, semi-eurometique, Complète, 2 Enceintes DITTON 442, 3 voies, 120 watts

TREXI, ON JBL 50, 3 voies, 70 watts.

CREDIT Comptant: 1330,00 F 230

GRATUIT + 12 x 408,30 F



electronique, secoche et elimentation): CASH: 14290 F SANSUI G 301 PO. FM - 2x30 watt Prix: 1070F

**DENON PMA 701** mx: 2150F

REVOX B 77



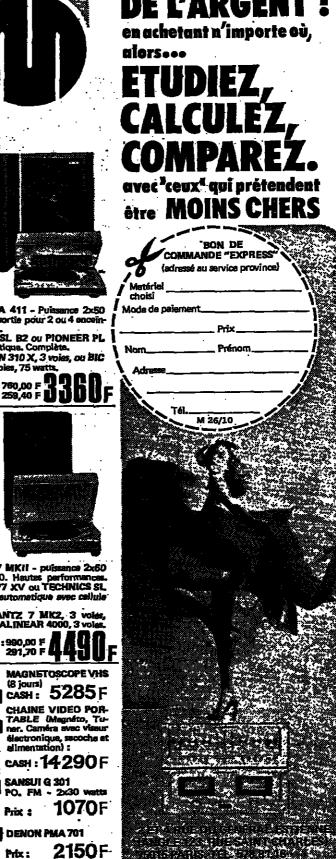

La première chambre du tri-bunal de grande instance de bunal de grande instance de Paris que présidait M. Pierre Dral a débouté, mercredi 24 oc-tobre, M. Yves Mourousi de son action contre la société British American Tobacco (BAT) à la-quelle il demandait 500 000 francs de dommages-intérêts après la parution dans le Monde du 30 mai 1978 d'un communique oublicitaire. Sans son accord et publicitaire. Sans son accord et sans sa connaissance, disait-il (le Monde du 1ºº juin 1978), son nom avait été utilisé pour une promotion de marques (les cigarettes Kool et les motos Kawasaki). Le texte relatait une réunion à laquelle M. Mourousl, désigné comme « Monsieur moto » par M. Jean-Pierre Soisson, ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs, avait participé.

La société BAT, dans le cas où le préjudice serait retenu, demandait la condamnation de l'agence de publicité Dorland et Grey et celle du journal le Monde. L'agence de publicité intentait également une action contre le Monde pour avoir publié son texte avec la mention « publicité ».

Jugeant du fond et des appels publicitaire. Sans son accord et

Jugeant du fond et des appels en garantie, le tribunal a estimé que la société BAT n'avait causé aucun préjudice à M. Yves Mouaucun préjudice à M. Yves Mourousi, que l'agence de publicité
Dorland et Grey n'avait commis
aucune faute en transmettant le
texte au Monde et que le Monde
« n'a jaif qu'ajouter la mention
publicité à l'article envoyé par
l'agence pour satisfaire aux prescriptions de l'article 12 de l'ordonnance du 25 août 1944 selon lequel tout article de publicité
rédactionnelle doit être précédé
de l'indication publicité ». de l'indication publicité ». Les plaignants se trouvent ainsi déboutés et condamnés aux dé-

La mort de Jean-Louis Lin : le dossier est clos.

La cour d'appel de Versailles a estime qu'en l'absence de tout indice et de toute présomption de crime, le dossier relatif à la mort de Jean-Louis Lin, vingt-huit ans, militant occitan, dont le corps a été retrouvé dans la Seine, le 10 juillet 1978, ne devait pas être rouvert (le Monde du 14 juil-

Adhérent du mouvement et trésorier de l'organisation maoiste « Peuples en lutte », Jean-Louis Lin, originaire de Montpel-ler était conpu pour ses sympathies pro-palestiniennes. Le « Co-mité pour la vérité sur la mort de Jean-Louis Lin » avait alors déposé une plainte en estimant qu'il s'agissait « d'un crime politique visant un militant alors chargé d'enquêter sur les infiltrations policières dans les milieux auto-nomistes ».

nomistes ». Ni balle ni trace de violence n'avaient été relevées par l'au-

• Pour usage et trafic de drogue, M. Fabrice Martinache, vingt-deux ans. sans profession. demeurant à Dunkerque, a été condamné, jeudi 25 octobre, par la cour d'appel de Rennes, à quatre ans de prison. En compa-grie de quelques amis, il avait, au printemps de 1979, revendu dans la région nantaise des la région nantaise des pastilles de L.S.D., du haschisch et de l'huile

### CATASTROPHES

VINGT MORTS ET QUINZE MILLE SANS-ABRI A LA SUITE DES INONDATIONS EN HAUTE-ÉGYPTE

(De notre correspondant.) Le Caire. — De graves perturbations atmosphériques et des inondations affectent depuis deux semaines, la Haute-Egypte et la province de la mer Rouge. Une vingtaine de morts ont été dénombrés jusqu'à prèsent ainsi que quinze mille sans-abri. La région la plus touchée est le gouvernorat de Sohag, au nord de Louxor. Aucun accident n'a été signalé cun accident n'a été signalé parmi les touristes étrangers visi-tant actuellement la Haute-Egypte ou la côte de la mer Rouge. La capitale et le delta du

Nil sont jusqu'ici épargnés. Des vents violents suivis ou accompagnés de pluies diluviennes sont les principaux responsables des dégâts. Descendant des plateaux formes par les déserts ara-bique et libyque, des sioul (torrents-minute) emportent tout sur leur passage en dégringolant vers le Nil : villages en terre battue, troupeaux, machines. Des stations de pompage ont été détruites, ainsi que des stocks de ciment à Edfou. Au moins 20 000 feddans (8 400 hectares) de cultures sont dévastés. La moitié de la récolte

de canne à sucre serait détruite. Une première estimation de la presse égyptienne évalue à 7 mil-lions de livres (45,5 millions de francs) le montant des domma-ges. Le vice-président du consell. M. Makram Obeld, ainst que l'épouse du président Sadate se sont rendus dans les régions sisont relatis dans les regions si-nistrées. Grâce à un pont aérien établi par l'armée. 8 600 person-nes ont pu déjà être installées sous des tentes. — J.-P. P.-H.

### pour détention d'explosifs. condamné pour racisme.

La 14º chambre correctionnelle de Paris a condamné, jeudi 25 oc-tobre, M. Régis Schleicher, vingt et un ans, étudiant, à trente mois d'emprisonnement dont douze avec sursis et cinq ans de mise à l'épreuve. M. Schleicher était à l'épreuve. M. Schleicher était pour suivi pour détention d'un pain de 1 kilogramme de dynamite, d'un bidon de 10 litres d'acide suifurique et d'une mallette contenant des faux papiers d'identité ainsi qu'une liste de personnalités (hauts fonctionnaires, magistrats, militaires) pouvant faire l'objet d'attentats (le Monde du 27 mars 1979).

Les policiers avaient découvert

Les policiers avaient découvert Les policiers avalent découvert ces pièces au cours d'une perquisition. M. Schleicher avait été a rrêté ainsi que quatre-vingt-deux jeunes gens con si dérés comme militants de l'ultra-gauche dans la matinée du 23 mars en prévision de la marche sur Paris des métallurgistes. Devant le tribunal, il s'ets refusé à toute explication.

contre une ligne à haute tension alimentant Eurodif

Une explosion a endommagé, près de Crémeu (Isère), jeudi 25 octobre un pylône de laligne électrique reliant Saint-Vulbas (Isère) à l'usine civile d'enrichissement de l'uranium (Eurodif) de Pierrelatte (Drôme).

L'explosion s'est produite vers 1 h. 15. L'attentat a été revenqué auprès de l'AFP. par un groupe d'« écologistes qui veulent résister au nucléaire ». Selon l'EDF, cet acte de sabotage « n'a eu aucune conséquence sur le plan national s. La ligne (400 000 volts) sert ex-clusivement au centre de produc-tion d'uranium enrichi d'Eurodif,

dont l'alimentation, selon l'EDF, a été interrompue pendant un quart d'heure. C'est le troisième attentat de

ce genre commis dans la région en un peu plus de trois mois. Ces attentats n'ont fait aucune

● Un ouvrier de vingt-trois ans, M. Didler Duez, domicilié à Valen-ciennes (Nord) est mort intoxiqué ciennes (Nord) est mort intoxique par des émanations gazeuses alors qu'il procédait à un contrôle des circults électriques à proximité d'un réservoir d'azote, sur l'un des réacteurs du chantler nucléaire du Tricastin (Drôme). Un technicien qui a tenté de lui porter secours a été hospitalisé, mais ses secours a été hospitalisé. mais ses jours ne sont pas en danger. Les deux hommes travallalent pour le compte de la Compagnie générale électrique. La direction départementale de l'EDP, a indiqué, jeudi matin 25 octobre, que l'accident, en aucun cas, n'était dû « à une

● La condumnation pour dif-famation de Mme Simone Aubert, directrice d'Antoinette, revue mensuelle de la C.G.T., à 1000 francs d'amende et 3 000 francs de dommages-intérêts envers les établissements Playtex, prononcée le 17 mars par la dix-septième chambre correctionnelle de Paris (le Monde du 15 février) a été confirmée, le 25 octobre, par la onzième chambre de la cour d'appel : la preuve n'a pas été rapportée, estiment les magistras, du bien-fondé des accusations formulées contre les conditions de travail des femmes dans les deux usines de la société Playtex. ■ Mª Michel Graindorge, l'avo-

M' Michel Graindorge, l'avo-cat du truand français François Besse, arrêté en Belgique le 31 août dernier pour complicité dans l'évasion de son client, a été maintenu en détention préven-tive, à la clôture de l'instruction. Trois des sept inculpés ont été mis en liberté. Tous les inculpés. libérés ou maintenus en détention, sont accusés de complichté d'évasion et de recel de mulfaiteurs. — (A.F.P.)

### Durant le week-end **NOUVELLES MANIFESTATIONS** DES MOTARDS

Restant délibérément hostile à l'instauration d'une vignette sur les machines de plus de 750 centimètres cubes de cylin-drée, les motocyclistes de Paris et de province ont décidé de faire, du dimanche 28 octobre. une Journée nationale de la

Après s'être rassemblés 14 heures sur la place de la Concorde, les manifestants parisiens défileront à travers la capitale. Dans les villes de province des actions identiques sont presurats et donc travelles pares de la capitale. vues, et, dans tous les cas, les motards ont l'intention d'organiser des quêtes sur la voie publique au profit des vieillards de des publications de la company de la comp et des personnes handicapées à la suite d'accidents de la route.
D'autre part, un rassemblement est organisé ce vendredi.
à partir de 22 heures, au pied
de la tour Elffel, à l'appel du
MML (Mouvement des motaris indépendants), de l'ADIM (Association pour la défense des inté-rèts des motards) et des moto-clubs affiliés ou non à la fédération.

### Chef d'entreprise

La cour d'appel d'Amiens a condamné, jeudi 25 octobre, condamné, jeudi 25 octobre, M. Jean-Claude Berger, directeur de l'Institut technique de traitement du bois (LT.T.B.) de Complègne (Oise), à payer 3 000 F de domnages-intérêts au M.R.A.P. (Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples) pour avoir mentionné, dans une affiche d'offres d'emplois, qu'il demandait des candidats « de nationalité française ».

tionalité française ».
En première instance, M. Berger avait été relaxé par le tribunal de Compiègne et le M.R.A.P. avait été condamné aux dépens.

Le P.-D.G. du casino de Trouville inculpé d'abus de biens sociaux.

Mme Tsutsumi, P.-D. G. de mme Isusumi, P.-D. G. de Trouville-Balnéaire, société gé-rant le casino de Trouville, a été incuipée d'abus de biens sociaux, jeudi 25 octobre, par M. Reynaud, juge d'instruction au tribunal de Lisieux. Mme Tustsumi, qui est une des héritlères d'un des prin-cipaus granuse d'affaire impagai cipaux groupes d'affaires japonais (SEIBUB), a été mise en liberté

(SEIBUB), a été mise en liberté provisoire sous contrôle judiciaire. Elle ne doit pas quitter la France et devra verser une caution de 150 000 F. (Corresp.)

Cette inculpation est consécutive à l'enquête du service de la brigade des jeux dans cet établissement. Les policiers avaient, à la fin de la semaine dernière, placé en garde à vue le caissier principal, M. Guy Dolbeau, et le directeur des jeux du casino, M. Fernand Montmain, à propos d'une enquête sur l'acceptation d'une enquête sur l'acceptation par le casino de chèques falsifiés émis par le comptable de la société Cannone de Bobigny, comptable qui aurait détourné près de 1 milliard de centimes (le Monde daté 21-22 octobre). Si te monce date 21-22 octobre). Si aucune inculpation n'a été prononcée à cette époque, les investigations des policiers leur ont 
per m is de remonter jusqu'à 
Mme Tsutsumi, et de découvrir 
que celle-ci avait utilisé les fonds 
du casino pour régler ses propres 
dettes

Aucune décision de fermeture du casino n'a été prise, et l'éta-blissement, selon les policiers du service des jeux, pourra continuer ses activités. — (Corresp.)

♣ La dix-septième chambre correctionnelle du tribunal de Paris a condamné, jeudi 25 octo-bre. M. Mallet. entrepreneur de spectacles, à 1 000 francs d'amende et à 1 franc de dommages et intérêts pour diffamation envers l'actrice Sylvie Joly. Dans une lettre adressée le 6 février dernier à divers organismes de presse, à des directeurs de théâtre et à des producteurs de films, M. Mallet avait accusé la comédienne d'avoir brusquement interrompu le spec-tacle qu'elle donnait le 20 octobre 1978 au Théâtre de la Renais-sance sous prétexte de maladie, et d'avoir invectivé en scène le pu-blic. la presse et le metteur en scène. Le tribunal a estimé qu'il n'avait pu apporter la preuve de la véracité de ses allégations.

### MEDECINE

LE PARTI COMMUNISTE LANCE UNE CAMPAGNE « S.O.S. SANTÉ »

Le parti communiste a voulu attirer l'attention, jeudi 25 octo-bre, sur les répercussions de la politique d'austérité sur le foncpolitique d'austérité sur le fonc-tionnement des hópit aux. Mme Mireille Bertrand, membre du bureau politique, Mme Jacque-line Fraysse-Casalis, député des Hauts-de-Seine, M. Robert Balan-ger, député de Seine-Saint-Denis et le docteur Gilbert Millet, dé-puté du Gard, ont estimé au cour-d'une conférence de presse le d'une conférence de presse le 25 octobre, que le gouvernement qui a décidé, le 25 juillet, de ne pas accorder de budgets supplémentaires aux hopitaux publics pour l'année en cours — avait a reculé » puisque. à Reims, le préfet a autorisé a un buinet surplémentaire de 22 milliards de centimes ». L'Humanité de ce vendredl écrit : a Depuis quelques mois, la majorité des quatre mille quaire cents salariés menaient une lutte acharnée pour sauver leur hôpital. (...) Ce succès en appelle d'autres, » plémentaires aux hopitaux publics appelle d'autres. »

Les parlementaires ont rappelé que le bureau politique du P.C. que le oureau pontique au FG. lançait une campagne a S.O.S.-santés, et Mme Cazalis a déclaré: a Nous ne laisserons pas s'instaurer les listes d'attente à la porte des hôpitaux, ni la rotation accélérée des lits. Nous refusons les choir impassibles que sons les choix impossibles que l'on condrait faire faire aux

La politique d'austérité, ont ajouté les parlementaires commu-nistes, entraîne déjà des licenciements. Dans le meme temps, des installations hospitalières sont neuves mais vides, comme c'est le cas à Poitiers. Une délégation du P.C.F., conduite par M. Philippe Herzog, a été reçue par la direc-tion de cet hópital.

### ÉDUCATION

### Les préfets pourront obliger les communes à assurer les dépenses de fonctionnement des écoles privées

Les communes pourront être obligées d'assurer les dépenses de fonctionnement des écoles primaires privées qui demandent à bénéficier d'un contrat d'association avec l'Etat.

M. Christian Beullac, ministre de 'éducation, a, en effet, adressé à M. Guy Guermeur, député R.P.R. du Finistère et président de l'Association parlementaire pour la liberté de signement, une lettre dans laquelle il explique sa décision de demander aux préfets d'inscrire d'office dans le budget des communes en cas de litige — les dépenses afférentes à ce type de contrat.

des écoles primaires privées sous contrat avec l'Etat sont sous le régime des contrats simples. Dans ce cas, les enseignants sont payés par l'Etat, et les communes ne sont pas tenues de participer aux frais de fonctionnement, encore qu'il existe des conventions entre des écoles privées sous contrat simple et des municipalités (1). En revanche, le

Lourdes. - « Une coincidence

providentielle et même davan-tage: l'exhortation de Jean-Paul II sur la catéchèse (1) est pour nous un sujet de satisfaction en raison de la convergence entre les perspectives et les préoccupa-tions du name et celles de notre

tions du pape et celles de notre épiscopat. > C'est par ces mots que le cardinal Etchegaray a ouvert, jeudi 25 octobre, la deuxième journée de l'assemblée plénière de l'épiscopat français à Lourdes Au cours du débet sur

Lourdes. Au cours du débat sur la catéchèse, le cardinal Gouyon, archevèque de Rennes, devait ap-

porter un point de vue assez dif-

part, « une dérive impression-nante » entre les désirs exprimes

par le pape (instauration d'une

catéchèse « organique et systéma-tique », insistance sur l'intégrité

de la foi) et certaines disposi-

tions du texte de référence fran-

cais laissant la liberté aux auteurs des futurs manuels, alors que, précisément, certains des ouvrages

déjà existants seraient « irès

légers ». Exacte ou non, cette dernière

appreciation rejoint plus ou moins les résultats d'un sondage TF 1 -SOFRES selon lequel 39 % des

parents catholiques trouvent les catéchismes actuels moins bons ou autrefois et 61 % regrettent que, «avec les nouvelles méthodes, les enfants ne savent plus men ».

Le texte de référence ainsi que le recuell de documents destiné

aux enfants de neuf à dix ans, proposé à l'assemblée, répondent, selon Mgr Georges Gilson, évêque

seion Mgr Georges Glison, eveque auxillaire de Paris, aux caracté-ristiques suivantes : refus d'un catéchisme national afin de mieux répondre à la diversité des

besoins; prise en compte de la situation d'incroyance; prise en considération du catéchisme

comme un service public qui oblige moralement les parents ; initiation des enfants dont la ma-

jorité sont des « mal-croyants » en les accueillant dans une cel-lule d'Eglise vivante : enseigne-ment christocentrique et non savoir notionnel, comme le de-

mande d'ailleurs le pape ; respect de la Révelation.

Les auteurs des manuels desti-

nés aux enfants de huit à douze ans ne se verront pas in-

poser un programme déterminé ni des thèmes. En revanche, les textes de référence seront, pour eux, une sorte de cahier des

charges à commencer évidemment par le document de Jean-Paul II.

Un aiguillon missionnaire

On enregistre cette année, sem

ble-t-il une attention accrue de l'Assemblée à l'égard de l'In-

rassentitée à l'égard de l'in-croyance. Dans une certaine me-sure, c'est la montée de l'in-croyance qui a incité les évêques à fatre franchir une nouvelle étape à la catéchèse. Le débat sur la Mission de France a confirmé l'utilité et la persone

confirmé l'utilité et la perspica-

cité de cet organisme créé dans

les années 50 par le cardinal Suhard, archeveque de Paris, pour essayer a d'abattre le mur

qui sépare l'Eglise de la masse».

Mission de France, sur deux

cent quatre-vingt-dix-huit, exer-cent un travail professionnel

Deux cent vingt pretres de la

contrat d'association (répandu surtout dans les établissements de second degré) implique que les communes prennent en charge les frais de fonctionnement des établissements sous la forme d'une contribution forfaltaire (fortait d'externat) égale à celle versée par élève et par an dans l'enseignement public, soit en moyenne 500 F.

Contrats d'association

Or les écoles primaires privées demandent, et demanderont de plus en plus, à bénéficier de contrats d'association. D'une part, parce que la loi Guermeur du 25 mai 1977 forcollectivités locales : d'autre part, parce que la réforme Haby, qui a introduit les nations d'école, collège et lycée, implique que les écoles primaires privées annexées à des établissements d'enseignement secon daire prennent leur autonomie.

Jusqu'à présent, lorsqu'une école Primaire privée demandait un contrat

RELIGION

La Mission de France n'a certes

pas le monopole de la prèsence de l'Eglise dans le monde athée ou agnostique mais elle joue « un rôle précieux d'aiguillon missionnaire ». L'articulation n'est pas toujour de l'articulation de Repart de l'articulation de l'artic

Misison de France, qui jouit d'un statut autonome, et le diocèse où elle est implantée, mais les frictions ou les incompréhensions constatées ça et là ne paraissent pas insurmontables. Les évêques

auront d'ailleurs un an pour pro-poser des solutions et exprimer clairement ce qu'ils attendent de la Mission de France.

La pénifence

un « rite rabougri » ?

Autre sujet de préoccupation de

Les travaux de l'assemblée plénière de l'épiscopat à Lourdes

Les évêques portent une attention accrue

à l'incroyance

De notre envoyé spécial

municipalité et, en cas de refus de cette demière, l'école restait sous contrat simple. Désormais, après négociation avec la municipalité, le préfet pourra, en demier ressort, inscrire d'office les dépenses du forfait d'externat au

budget communal. C'est une circulaire du ministère de l'intérieur qui devrait prochaine-

(1) Ces derniere mois, des conflits ont opposé des écoles sous contrat simple à des municipalités socia-listes qui avaient décidé de ne pas renouveler les conventions. Ce fut notamment le cas à Nantes au début de l'année 1979.

La violence à l'école

« DES « RÈGLES DISCIPLINAIRES PRÉCISES » DOIVENT ÉTRE RÉTABLIES » estime la C.N.G.A.

La Confédération nationale des La Confédération nationale des groupes autonomes de l'enseignement public (C.N.G.A.), inquiète de la montée de la violence dans les iycées et collèges, indique dans un communiqué que, « s'il ne faut pas généraliser des fatts isolés, si tragiques soient-ils, il ne faut pas non plus minimiser la gravité de la situation » La Confédératio note que « le mythe de l'autodiscipline, considérés de l'autodiscipline, considérée comme une panacée par de dan-gereux utopistes, après avoir favo-risé tous les laxismes réglemenrise tous les lazismes réglemen-taires, a servi de justification à la réduciton sans cesse accentuée des effectifs des personnels d'en-cadrement, consellers d'éduca-tion, surveillants. » La C.N.G.A. demande « le réta-blissement de règles disciplinai-tes précess de la confloctifica-tes précess de la confloctifica-

res précises, claires et applicables à tous, le renjorcement des effec-tifs en personnel d'éducation do-tés de l'autorité nécessaire et, pour commencer, le rétablissement des postes supprimés en ce domaine à la rentrée de 1979 ». (Rappelons que mille deux cents postes de maîtres d'internat et de survelliants d'externat ont été supprimés cette année et que mille autres doivent l'être à la rentrée de 1980. On compte actuellement quel-que quarante mille emplois de surveillant (vingt mille dans les col-lèges et vingt mille dans les lycées), d'un surveilant pour cent trente-cinq élèves (mais li est effectivement d'un maître d'internat pour trente pensionnaires.]

• Grève à la Lique de l'enseignement. — Les sections syndicales C.F.D.T., C.G.T. et F.O. dicales C.F.D.T., C.G.T. et F.O. de la Ligue française de l'enseignement et de l'éducation permanente ont appelé le personnel de cette association à cesser le travail depuis le 24 octobre, pour protester contre «le refus des dirigeants de prendre en compte sérieusement les revendications du personnel». Ce mouvement est suivi jusqu'à ce jour par 45 % du personnel, seion la direction, par les deux tiers selon rection, par les deux tiers, selon les syndicats.

l'assemblée : le sacrement de pé-nitence et les moyens de lui ren-dre si possible la vigueur qu'il a pèrdue. La nécessité dogmatique de l'absolution individuelle des fautes graves subsiste, tandis que Vatican II a recommandé la célébration communautaire des sacrements. Selon le cardinal Etchegaray,

« famais peut-être dans son his-toire l'Eglise n'a offert aux fideles un guide aussi merpeilleux qui transforme un rite rabrougri et rembruni en célébration joyeuse ». L'archerèque de Marseille fait allusion à une adaptation récente pour les pays francophones du rituel romain de 1974. Mgr Françols Bussini, évêque auxiliaire de Grenoble, a proposé à l'assemblée une lecture psycho-

a l'assemblee une lecture psychologique et théologique de l'areu, du pardon, du péché grave ou véniel : Ce que le péché contredit d'abord, a-t-il dit en substance, ce n'est pas la morale mais la fol. D'autre part, seul peut s'avouer pécheur celui qui confesse le pardon de Dieu. Le pardon appelle l'aveu. Mais un mauvais usage de l'absolution collective peut tourner à l'alibi.

HENRI FESQUET. (1) Le Monde du 25 octobre.

CORRESPONDANCE

MGR RIOBE ET LE MARIAGE DES PRÉTRES A la suite de l'article paru dans

le Monde du 20 octobre, intitulé « Depuis la mort de Mgr Rlobe le siège épiscopal reste vacant a nous avons reçu une lettre du Père Jean Madelin, directeur du Centre d'élude et de réflexion chrétienne, à Orléans, qui écrit notamment : J'ai apprécié la tonalité d'en-semble de votre article. Je me

permets cependant de vous faire permets cependant de vous faire remarquer une grave inexactitude: Jamais Mgr Riobé n'a prôné le « mariage des prètres », il s'en défendalt avec passion et tous les documents que vous avez sous les main dons ce l'ivere le sous la main dans ses livres le prouvent. L'interrogation qu'il a posée dans ses dernières interventions memes portait sur l'éventualité de l'ordination d'hommes mariés, et c'est cette éventualité qu'avait refusée le pape Paul VI au cours de la visite ad limina des évêques de la région Centre. Mer Riobé n'est plus là pour défendre sa pensée. Nous ne pou-

### UNESCO

LE CONSEIL EXÉCUTIF VEUT CRÉEP UN FONDS POUR L'ENSEIGNEMENT DES DROITS DE L'HOMME

La cent huitième session du conseil exécutif de l'UNESCO vient d'achever ses travaux après un mois consacré à l'examen du projet de programme et de budget de l'organisation pour l'exercice 1981-1983.

1981-1983.
Le consell a adopté les propo-sitions du directeur général.
M. Amadou Mahtar M'Bow, visant à donner une éducation à tous les enfants d'âge scolaire et à faire disparaître l'analphabé-tisme d'iet à l'an 2001. tisme d'ici à l'an 2000.

tisme d'ici a l'an aux.

Un certain nombre de propositions précises ont été adoptées,
notamment pour ce qui concerne
l'éducation des handicapés et des refugiés, la liaison entre l'école et le monde du travail, le développement rural intégré, ainsi que l'éducation physique et sportive. Le consell exécutif a recom-

Le consell exécutif a récommandé la création d'un fonds volontaire pour l'enseignement des droits de l'homme.

Sur le plan scientifique, les quarante-cinq membres du consell ont souhaité que l'UNESCO renforce ses activités pour l'appiteation au développement de la science et de la technologie, après la conférence des Nations unies réunie cet été à Vienne à ce sujet. Ces efforts devraient porter en Ces efforts devraient porter enparticuller sur l'environnement, l'hydrologie, la géologie, l'océanographie et l'étude des carastropes naturelles.

Une suite doit aussi être donnée à la déclaration sur les médias armonisée par la complé.

(manœuvres, ouvriers, employés, techniciens, cadres). De nom-breux membres de la Mission de France militent dans des organimédias approuvée par la confé-rence générale en 1978, pour mes meilleure circulation de l'infor-mation, notamment dans le tierssations sociales, syndicales et même politiques, y compris, pour quelques-uns d'entre eux, au fendre sa pensée. Nous ne pou-vons accepter qu'on la déforme أ حكدًا من الأصل

réalisés dans les plus le Parmi les paus pers

MANTEALX Lapin naturel Mouton dare : Murmei pieine peau Opossum naturel Skungs: Agneau Toscane Ragondin allonge

Patte de Guanaco

LE MONDE - Samedi 27 octobre 1979 - Page 13

## aujourd'hui vendredi 26 oct. et jours suivants

## PRÉSENTATION MONDIALE DE LA FOURRURE 79-80

## FANTASTIQUE EXPOSITION-VENTE

## L'HÔTEL GEORGE-V

31, avenue George-V (Champs-Elysées)

organisée par les FOURRURES DU NORD

Avec le concours des plus importants fabricants français, canadiens, américains, anglais, allemands, italiens, scandinaves.

#### **DES MILLIERS DE MANTEAUX**

réalisés dans les plus belles pelleteries du monde, avec label d'origine : vison Blackglama, Emba, Saga, Majestic, Zibeline de Russie, Chinchilla, Breitschwanz, Astrakan Swakara, Castor, Ragondin, Marmotte, Rat d'Amérique, Murmel, Opossum, Mouton doré, Agneau Toscane, etc. Parmi les plus prestigieux modèles de classe internationale, vous pourrez remarquer les créations de Pierre BALMAIN, André SAUZAIE, UNGARO, CHLOÉ, LANVIN, Louis FERAUD, Miss CHOMBERT, Gian-Carlo VERGANI, IGI; Rolf SCHUITE, Dieter ZOERN.

> De nombreuses collections de "Modèles Diffusion" sont également présentées... toutes les fourrures, tous les styles, toutes les tailles, tous les prix vous sont proposés de



4.850 F

7.850 F

| MANTEAUX     |         |              |
|--------------|---------|--------------|
| n naturel    | 1.850 F | Astrakan rus |
| ton doré     | 2.450 F | pleine ;     |
| e d'Astrakan | 2650 5  | Actrolan Su  |

Murmel pleine peau Opossum naturel Agneau Toscane Ragondin allongé

### MANTEAUX

pleine peau, depuis Rat d'Amérique Pastel, Ranch, Dark Queue de vison Castor longs polls

Marmotte naturel

Zibeline, depuis

| MANTEAUX                 | <b>-</b>   |
|--------------------------|------------|
| Vison dark               | 10.250 F   |
| Vison dark allongé       | 12.850 F   |
| Vison Blackglama, depuis | . 22.750 F |
| Vison Tourmaline         | 16.250 F   |
| Vison Lunaraine          |            |
| Col Zibeline             | 41.750 F   |
| Vison Black Diamond      | 42.750 F   |

47.500 F 42.750 F

| Blouson Lapin<br>Blouson |   | 390 F   |
|--------------------------|---|---------|
| Kalgan réversible        |   | 1.450 F |
| Caban tête Pāhmi         |   | 1.650 F |
| Lapin naturel            |   | 920 F   |
| Agneau Toscanè           |   | 2.150 F |
| Patte d'Astrakan         |   | 2.850 F |
| Astrakan marron          | - | 4.350 F |
| Renard bieu              |   | 5.250 F |

Garantie totale sur tous vos achats.











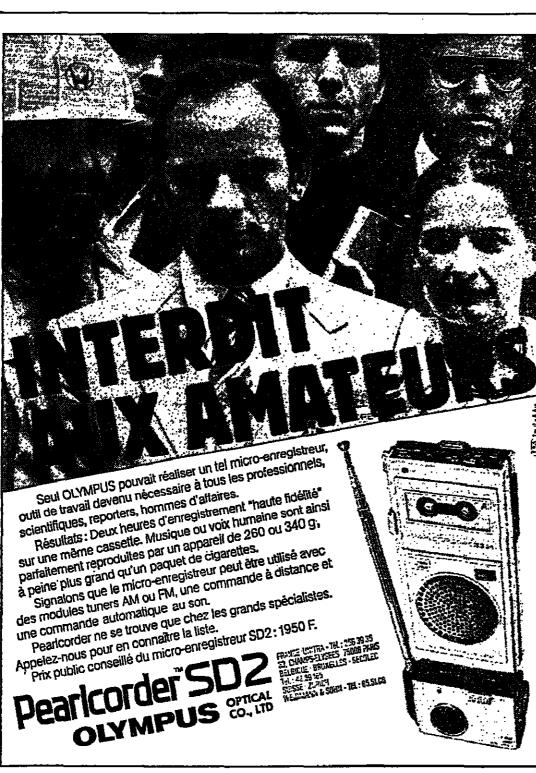

### ÉDUCATION

POINT DE VUE

### A quoi servent les parents d'élèves?

Un confilt regrettable a opposé récemment, à Aix-en-Provence, des parents d'élèves et des enseignants au Syndicat national des Instituteurs (SNI-PEGC). A propos de la nomination dans une école Freinet d'une institutrice « classique » (1).

Sans vouloir jeter de l'hulle sur le feu, il est difficile de ne pas réagir à certains passages du communiqué de presse que le bureau du SNI a publié à ce sujet.

On y trouve : ...« L'ingérence des parents se permettant de juger des oualités d'une institutrice est inadmissible. . ... | [le SNI] n'admettra jamais que les parents portent atteinte à la liberté pédagogique

Ces propos ne sont, hélas I pas isolés : les confirment une attitude conset de leur syndical. Or ces mêmes personnes trouvent parfaitement légitime que les consommateurs aient un droit de regard sur les conditions de fabrication des produits qu'on leur offre, ou que des malades se permettent d'avoir une opinion eur la qualité des soins qu'on leur prodique, au point de traîner des médecins devant les tribunaux.

Que je sache, l'école et les instituteurs n'ont pas le monopole de l'éducation des enfants. Y participent autant, sinon davantage, les parents, la télévision, les copains, les voi-sins et tout l'environnement matériel, social et politique de l'enfant. Est-ce porter atteinte à la liberté

pédagogique des enseignants que de leur faire remarquer qu'il est peut-être discutable de distribuer dans les classes de C.E. 2 des manuele d' = histoire » rigoureusement identiques à ceux utilisés en 1950, et dans lesquels on fait l'éloge de la colonisation française en Afrique, et où l'on trouve des obrasas savoureuses du genra : enseignalent aussi le catéchisme, et battalent souvent les élèves. » (Tiré du chapitre « L'école avant Jules Ferry. -)

Est-ce porter atteinte à la liberté pédagogique des enseignants que de leur laire remarquer qu'il n'est peut-être pas ludicieux que le titulaire d'un poste, après s'être absenté trois mois pour cause de formation continue, déclare à des élèves de P. en parlant cant : - Tout ce que vous avez fait en mon absence ne compte pas,

(I) Le Monde du 4 octobre.

par PAUL GRANIER (\*)

anievez de vos cahiers les pages correspondantes. On recommence à

Sans prendre parti entre les partisans de la méthode Dupont et ceux de la méthode Durand, est-il excesaif d'attirer l'attention des enselonants sur l'intérêt d'un minimum de contiévidemment risque de porter atteinte à la liberté pédagogique des ensel-

Le devoir de collaboration entre narents et enseignants a pour corollaire le droit de critique. Et cela est blen entendu valable dans les deux sens. Ne pas l'admettre c'est considérer que seuls les praticiens de l'enseignement sont capables de définir le contenu et les méthodes de l'éducation publique. Alors, dans ces conditions, que l'on commence par dénier à l'administration et au ministre le droit de juger des qualités d'une institutrice et d'avoir une opinion sur la « pédagogie ».

Je sais les excès de certains parents, qui interviennent à tout bout de champ, égoistement, pour expliquer que l'instituteur n'apprécie pas à sa juste valeur les éminentes qualités de leur progéniture. Mais ne vaut-il pas mieux éduquer les parents, solliciter de leur part une collaboration active et efficace, écouter leurs suggestions en partant du principe qu'elles ne sont pas forcement - idiotes -, plutôt que de leur refuser le droit d'avoir une opinion personnalle sur ce qui se passe à Intérieur des murs de l'école?

Si l'on doit subir l'école, sans droit de regard ni de critique, si la laïcité c'est le modèle unique de formation imposé aux enfants et aux familles par la caste de ceux qui détiennent la vérité, alors, dussé-je renier tout à la fois mes ancêtres et mes années de soutien à la fédération Comec, je crois que je vals faire chorus avec ceux qui réclament le libre choix à l'école.

Messieurs les instituteurs, je vous en supplie, acceptez et provoquez le dialogue et la collaboration ! Que sont quelques critiques à côté de la richesse des échanges I Ne donnez pas d'armes à ceux qui veulent la mort de l'école publique et reconnaissez que si la défense de vos

(\*) Adhérent de la Fédération des consells de parents d'élèves (Fédéra-tion Cornec) et président du Groupe d'action municipale (GAM) d'Aix-en-

exemple.

If n'est donc pas étonnant qu'ils jongient avec les dates, confondent les personnages et les lieux qu'une attention superficielle n's

rants resultats.

Je crois, sans nostalgie indécente, que la réussite de l'enseignement primaire sous la Troisième tenait plus au caractère
immunble de la matière enseignée
et à la stabilité de la forme par
laquelle se tracementiait le carelle

et à la stabilité de la forme par laquelle se transmettait le savoir qu'à une qualité exceptionnelle des élèves, Parmi les éléments de cette permanence, les textes de lecture et les récitations occu-paient une place importante et participalent incontestablement à la formation de cette mémoire

participalent incontestablement à la formation de cette mémoire commune dont vous fournissez vous-mème des exemples. Je me suis attaché à rechercher ces morceaux choisis propres à plus d'une génération et al découvert qu'ils étaient aussi destinés à jouer un rôle essentiel dans l'établissement des fondements mo-

blissement des fondements mo-raux, civiques et patriotiques du

Avant exercé près de quarante ans comme professeur puis ins-pecteur des écoles primaires, j'ai

petteur des écoles primaires, j'ai constaté, sans que pourtant la qualité initiale des maîtres alt changé, la dégradation continue et irrémédiable de l'action éducative, ce qui aboutit à la fois à l'écœurement complet de ceux-ci et au rendement de plus en plus réduit de leur travail. Certes, les petits Françals de cette fin de siècle ont des lumières sur toutes choses, mais une ignorance crasse des notions de base; ils connaissent les vedettes du sport ou de

sent les vedettes du sport ou de la chanson, ont entendu parler des hommes politiques et des pro-

RECTIFICATIF - Dans l'en-

cadre « Un acte pédagogique » accompagnant un article sur les

missions d'éducation permanente dans les villes nouvelles tle Monde

dans les villes nouvelles (le Monde du 12 octobre), nous avons parie par erreur d'un « conseiller d'orientation du Centre d'information jeunesse (C. I. J.)». Il s'agissait, en fait, d'un « conseiller d'orientation du Centre d'information et d'orientation (C. I.O.)». Le C. I. J., association loi de 1901, dépend de la direction départementale de la jeunesse, des sports et des loisirs. Il informe les jeunes sur les loisirs, le sport, etc., mais n'a au-

sirs, le sport, etc., mais n'a au-cun rôle d'orientation.

CORRESPONDANCE

Morceaux choisis

A la suite de l'article de dilbert Comte « La rentrée des petits » (le Monde du 5 octo-riques et géographiques, par

întérêts matériels doit rester votre affaire et celle de votre syndicat pour solliciter dans ce domaine l'apl'éducation des enfants, bref la < pèdeoggie », acceptez qu'elle soit

aussi celle des parents. Quant aux associations de parents d'élèves, et notamment la fédération Cornec (qui aime blen, châtie bien), il serait souhaitable qu'elles sient le courage d'aborder au fond provisoirement un léger froid sur l'union sacrée avec le SNI. A l'heure ectuelle, il est regrettable de constater qu'elles répagnent souvent à sortir du cadre de la revendication sur les conditions matérielles de l'enseignement, pour engager le dialogue sur le contenu et les méthodes de cet enseignement.

#### DES COMITÉS D'HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ DEVRAIENT ÊTRE CRÉÉS DANS LES ÉCOLES

#### suggère une tédération de parents d'élèves

« La création d'un comité d'hy-giène et de sécurité dans chaque établissement scolaire pourrait être un élément positif en ma-tière de santé scolaire, de securité et de prévention », a déclaré mercredi 24 octobre, au cours d'une conférence de presse M. Léon Giraudeau, président M. Léon Giraudeau, président d'honneur (1) de la Fédération nationale des associations de pa-rents d'élèves de l'enseignement rents d'eleves de l'enseignement, public (FNAPEEP). Ces comités, établis sur le modèle de ceux existant dans les entreprises (con-formément aux dispositions du code du travail) seraient créés après une délibération du conseil d'établissement.

Au lycée technique de Coude kerque-Branche (Nord), où un tel comité existe depuis 1977, il comprend notamment : le chef d'éta-blissement, l'intendant, un médecin, quatre représentants du personnel enseignant et non-enseignant, deux parents d'élèves et quatre élèves. La mission de ce C.H.S. est de « s'assurer de l'application des consignes con-cernant l'hygiène et la sécurité (...), de susciter la création et d'organiser l'instruction des équipes chargées des services de sécu-rité ».

Selon M. Giraudeau, ces comi-tés pourralent aussi constituer un élément du dispositif de lutte contre la drogue dans les établis-sements scolaires, en facilitant le dialogue entre services de la legislate entre l dialogue entre parents, éducateurs

(1) Cette fédération est présidée par M. Jacques Demaret.







LA MAISON Meubles

> : sapere Claude ge combra dermen. in least of Mark -e um nouveau styll de es Teunier wir fund

o Geff, est um symbles e etation original. Set alle nekas de large. La tout mile aing cools die Chasan des dorine y tyce de mobilie is et chambren; sein res. Los d'appoint representant une large sélect grantes car make cing sent de isbucanta : pad - - style classique et du griero de choix, explique and te Gott, c'est le que in le se fais pas de com - 2 mode - mais | es melleura mandre gentant dans les sectates dile ce - penne et haute gamme.)

sara meubles ? lis a asserblit de ses canadas et fauteu-la contor raties les seuls éléments môbi ters en trois dimensiones deven tes six écraris, pour faire majo as quills recherchant. Unit to a paterminés le lype de moutie ann style et se kome di er - clent 66 voit dots d'un - Jampusei - de Nouvelles die costiles cernent de plus plus imade, revenant en arrière, à son gre Lorsaue son chook estricien avence, un vendeur in propositi l'asz stance de ses conseile bout Cisculler des essences de bois. de a qualità et des coules tes tissus ou des coirs pro-

VICE. - Trois grands stages panalens mettent de clients. A la Samaritation (mage-5 7 2. 2' étage) est installée ane machine à remplir les sousités. De la « plumette » au davet » pun ore . le remplissage est ett en vingt minutes, selec un bardin de poids adapté au garattage

Au magasin 2 du Ben-Mi entierement rémové, le ses dis-chaussée est une épicerie général de 2 650 mètres carries épilisé traiches, tous les thes et public du monde, rayon traiseur, etc.) Au sous-sol, fibre service to but colage et coupe de bois de possura ou coupe da mouse pour parquet coupe da mouse pour banquettes et coussins. de la Verrerie, une bootsparage de la Verre à la découpe trouve du verre ordinate translucide (blanc ou copes graces. Verres et mandes au coupés gratuitement.

Qu'il avait des problèmes in Des el da couchage (comme la et de couchage (comme les de Français), Bertrand Jest Court Saroque a Inventé un matieus. saroque a invente un anno de la companio del companio de la companio de la companio del companio de la companio del companio de la companio de la companio de la companio del companio de la companio del companio del companio de la companio del dur, articulé en trois partie

l'une, médiane, pour son





## ments d'élèves)

FALFIE

#### -LA MAISON -----

### Meubles sur écran

ment pas prêt à acheier un meu-

ble (qui représente un certain

Investissement) our une elmple

image, tût-elle agrandie au

Le Goff estime que c'est pour-

tant la formule de l'avenir et que,

blentôt, on vendra de tout par

l'intermédiaire d'un écran de

Pour l'instant cour qui

acceptent de changer leurs habi-

tudes d'achats pour le Diapora-

meuble sont des gens de trente

à cinquante ans environ, qui

bosé : on - visionne - tranquillement assis, la majorité des

grandes marques de meubles

sans avoir à courir d'un maga-

Mais les prix pratiqués par Claude Le Goff ont aussi leur

incidence. - Depuis 1972, date

à laquelle j'ai ouvert, rue de

Maubeuge, mon premier magasin

logues, je me contente de mar-

ges bénéliclaires que l'estime suffisentes ; elles tont réaliser

à mes clients des économies allant de 20 à 25 %. - On se

doute bien que les négociants

traditionnels n'apprécient guère

ce perturbateur, qui réplique : Un concurrent qui travaille dif-

laremment et prend moins de

bénétices est toujours considéré

Quant aux fabricants, ils sem-

blent favorables à l'expérience

du Diaporameuble, puisqu'ils

ont prêté les diapositives avant

servi à illustrer leurs catalogues. En province, les trois magasins

existants (à Lyon, Nanies et

Rennes) sont en cours d'équips-

ment d'un diaporama semblable

à celui de Paris. En 1980 est

prévue l'ouverture d'autres points

de vente a Bordeaux, Marseille

\* Claude Le Goff, 8-10, boule-

vard du Montparoasse, 75015 Paris; à Lyon, 18, quai Jean-Moulin; à Nantes, 17, rue du Bel-Air, Talensac; à Rennes,

18, rue Rallier du Baty.

JANY AUJAME.

comme dangereux. >

et Toulouse

projection.

um et en couleurs. Claude

Il a trente-quatre ans. Il est braton et il s'appelle Claude Le Goff : avec des idées et du dynamisme, il tente de faire bouger le négoce traditionnel du a ouvert, boulevard du Montparnasse à Paris, un magasin qui instaure un nouveau style de vente, ici, les meubles ne sont pas exposés... ils défilent sur les

Le Diaporameuble, inventé par

Claude Le Goff, est un système écrans, de 2 mètres de large. disséminés dans le magasin, sont projetées en permanence quelque deux mille cinq cents diapositives. Chacun des écrans diffuse un type de mobiller: sièges, lits et chambres, salons, salles à manger (tables, chalses, bahuts), petits meubles d'appoint, cuisines. Les diapositives représentent une large sélection effectuée sur mille cing centa catalogues de fabricants: pas mai de style classique et du contemporain - sage >. « Mon seul critère de choix, explique Claude Le Goff, c'est la qualité. Je ne fais pas de concession à « la mode » mais le recherche (es mellieurs méubles existant dans les secteurs dits

Comment les clients font-ils, eux, leur choix dans ce magasin sans meubles ? Ils s'asseyent sur des canapés et fauteuils confortables (les seuls éléments mobi-Hers en trois dimensions) devant l'un des six écrans, pour faire une première sélection des meubles qu'ils recherchent. Une fois déterminés le type de meubie, son style et sa zone de prix, le client se voit doté d'un « carrousel » de nouvelles diapositives cernant de plus près ses désirs. Il manipule lui-même ce projecteur, s'arrêtant sur une image, revenant en amère, à son gré. Lorsque son choix est blen avancé, un vendeur lui proposera l'assistance de ses conseils pour discuter des essences de bois, de la qualité et des couleurs des tissus ou des cuirs pro-

chaussée est une épicarle géante

de 2 650 mètres carrès (pâte

fraiches, tous les thés et cafés

du monde, rayon traiteur, etc.).

Au sous-sol, libre-service de bri-

colage et coupe de bois à la me-

sure ou coupe de mousse pour

Le B.H.V. a ouvert, au 15 rue

de la Verrerle, une boutique de

« verre à la découpe ». On y

trouve du verre ordinaire ou

translucido (blanc ou coloré) et

des glaces. Verres et miroirs sont

LE MATELAS-PLANCHE. - Parce

qu'il avait des problèmes de dos

et de couchage (comme beaucoup

de Français), Bertrand Jean-Bous-

saroque a inventé un matelas. Il

a eu l'idée d'y introduire un plan

l'une, médiane, pour soutenir la

dur, articulé en trois parties :

banquettes et coussins.

coupés gratuitement.

autres (plus étroites et plus GRANDS MAGASINS A VOTRE SERcourtes) pour empêcher le corps VICE. - Trois grands magasins du dormeur de rouler. Ce « Matparisiens mettent de nouveaux santé » est en mousse de 15 censervices à la disposition de leurs timètres d'épaisseur; le plan dur clients. A la Samarttaine (magaest en bois lamellé collé, laqué sin 2, 2º étage) est installée une blanc, et se glisse dans une housse matelassée. Ces lames machine à remplir les couettes. De la « plumette » au duvet « pure articulées s'insérent dans le bloc . le remplissage est effectué, ion trois hai différentes, afin d'obtenir un degré de poids adapté au garnissage de fermeté convenant au poids et choisi. au confort de chacun. Le . Mat Au magasin 2 du Bon Marché, santé » existe pour lits d'une ou entièrement rénové, le rez-dedeux personnes (entre 990 F et 1 925 F); il est vendu uniquement

par correspondance. ★ Matsanté, B.J.B. France 17, rue des Forts, 59989 Neuville-

POUR UNE FLAMBÉE - La bou tique les Feux du Marais est spécialisée dans les accessoires de cheminée : plaques décorative en fonte, chenets en fer forgé (de 250 F à 700 F), paniers à bûches et pare-feu en glace. On y trouve aussi un échangeur de chaleur à installer - dans n'importe quelle cheminée existante — pour diffuser de l'air chaud dans la plèce. Il existe trois modèles d'échangeur, entre 1600 F et 1900 F. La boutique vend aussi des bûches, en vrac ou en sacs de 15 kilos à 20 kilos, livrées à domicile.

★ Les Feux du Marais, 26, rue du Petit-Musc, 75064 Paris.

### MÉTÉOROLOGIE \_\_\_\_\_

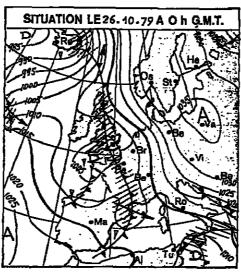



PRÉVISIONS POUR LE 27-25-75 DÉBUT DE MATINÉE

France entre le vendredi 26 octobre à 0 heure et le samedi 27 octobre

à 24 heures:
En bordure occidentale des hautes presions d'Europe, une perturbation venue de l'Atlantique persistera sur la France en se desagrégeant lentement. La dépression associée à cette perturbation se décalera de la Bretagne à la Méditerranée occidentale. Samedi 27 octobre, des Ardennes à l'Alesce et à la Franche-Comté, le temps sers frais et parfois brumeux en début de journée, assez ensoleilé ensuite. De la Bretagne aux Fyrénées, après quelques brouillards matinaux, le clei sers variable, et les nuages qui se développeront donneront localement des averses, en particulier sur les côtes ainsi que sur le rellef. sur les côtes ainsi que sur le rellef. Sur les autres, les nueges reste-ront abondants et des pluies se

PARIS EN VISITES -

SAMEDI 27 OCTOBRE

L'hôtel de Chaulnes », 15 h.,
 9, place des Vosges, Mme Bouquet des Chaux.

ces Chairs.

\* L'hôte) de Sully et la place des Vosges », 15 h., 62, rue Saint-Antoine, Mme Garnier-Ahlberg.

\* L'hôtel de Lassay », 15 h., 128, rue de l'Université, Mme Lamy-Lassalle.

Combles et cuisines du château de Maisons-Laffitte >, 15 h. 30, entrée hall gauche, côté parc, Mme Hulot.
 Exposition Hubert Robert >, 15 h., pavillon de Flore, musés du

« Les salons de l'hôtel de la Marine », 10 h. 30, 2, rue Royale (l'Art pour tous).

« L'art grec au Louvre », 11 h., musée du Louvre, porte Denon

(Artis).

« Hôtels et demeures de la rue de Tournon », 15 h. 15, 6, rus Férou (Mine Barbier).

« Curiosités et ebapelles autour de Beaubourg », 15 h. 45, métro Hôtelde-Ville (Connaissance d'ici et d'alleurs).

« Evocation de Victor Hugo en sa

e Promenade à la Nouvelle Athè-

maison s, 15 h., 6, place des Vosges (Mme Ferrand).

Louvre (Approche de l'art).

Sur la Plandre et le Bassin pari-Sur la Flandre et le Bassin parisien, une lente amélioration se produra, et quelques éclaircles apparaitront localement l'après-midi.
En revanche, des précipitations
abondantes sont encore à craindre
sur la Corse, le sud des Apes, les
Cévennes et les régions méditerranéennes, ob les venta, de secteur est,
demeureront asser forts et iréguliers,
avec des rafales sur le littoral.
En général, les températures baisseront un peu.
Vandredi 26 octobre, à 7 beures.

du musée Guimet, 8, place d'Iéna (Mme Hauller).

Jeanne d'Arc en son temps »
 15 h., Musée des monuments français (Histoire et Archéologie).

Royal (M. de La Roche).

cChez Maxim's >, 16 h., 3, rue

et 8; Brest, 15 et 5; Casn, 12 et 6; Cherbourg, 12 et 6; Cherbourg, 12 et 6; Chermont-Ferrand, 17 et 8; Dijon, 14 et 8; Grenoble, 17 et 10; Ellie, 14 et 8; Lyon, 17 et 11; Marsellle, 21 et 12; Nancy, 13 et 3; Nantes, 13 et 5; Nice, 19 et 10; Paris - Le Bourget, 15 et 11; Pau, 14 et 5; Perpignan, 20 et 12; Rennes, 12 et 7; Strasbourg, 10 et 1; Tours, 14 et 8; Toulouse, 18 et 8; Pointe-A-Pitre, 22 (min.).

En général, les températures baisseront un peu.

Vendredi 26 octobre, à 7 heures, la prescion atmosphérique réduite au niveau de la mer était, à Paris, de 1 006,4 minibars, soit 754,9 millimètes de mercure.

Températures relevées à l'étranger : 42 et 3; Athènes, 15 et 8; Berlin, 7 et 6; Le Caire, 26 (mar.); Iles Canaries. 24 et 19; Copenhague, 8 et 3; Genève, 14 et 9; Lisbonne, 18 ct 3; Genève, 14 et 9; Lisbonne, 18 ct 3; Genève, 14 et 9; Lisbonne, 18 ct 3; Londres, 14 et 10; Madrid, 12 et 7; Moscou, —1 et —5; Nairobi, 25 et 15; New-York, 11 et 9; Palma-Second le minimum de la nuit du 25 au 25) : Ajaccio, 21 et 13 degrés; Riarritz, 17 et 8; Bordeaux, 14

JOURNAL OFFICIEL— Sont publiés au Journal officiel du 26 octobre 1979 :

 Autorisant la ratification de la convention portant création de l'Organisation internationale de télécomounications maritimes

c Couvents et jardins de la rus d'Enfer a, 15 h., métro Port-Royal (Paris inconnu). par satellites Immarsat et de l'ac-cord d'exploitation relatif à l'Organisation internationale de € L'atelier d'un laqueur de Chine », 14 h. 45, métro Colonel-Fablen (Toutélécommunications maritimes par satellites Immarsat, faits à Londres le 3 septembre 1976. e Les plus beaux hôtels du Marais 2, 15 h. 2, rue de Sévigné (le Vieux Paris). risme culturel). ← L'impressionnisme >, 15 h., musée
 in Jeu-de-Paume > (Visages de DES DECRETS

-CONFÉRENCES Frédéric :

14 h. 45, Théâtre Tristan-Bernard,
64, rue du Rocher, M. G. Elgory;
e L'humour est-îl un art de vivre?;
M. P. Dehay; e Les leçons de la
crise de 1929 »; M. T. Saussez;
e L'action de Raymond Barre »
(Club du Faubourg).

15 h. Palais de la découverte, avenue Franklin-D.-Rooseveit, M. Jack
Guittet; La robotique médicale dans
le projet Spartacus ».

15 h., Sorbonne, smphithéâtre
Bachelard, professeur Raymond Lautié; e Diététique, soins du corne.

(Mme Hager).

« Du bouddhisme lamaique au bouddhisme tantrique », 15 h., hall populaire de Paria).

● Portant attribution d'une allocation exceptionnelle aux sinistrés des cyclones David et

● Portant publication de l'ave-nant à la convention entre la République française et les Etats-Unis d'Amérique en matière d'impots sur le revenu et sur la for-tune du 28 juillet 1967, modifiée par l'avenant du 12 octobre 1970, ensemble un échange de lettres, signé à Washington le 24 novem-bre 1978.

### DES ARRETES

 Portant création d'un comité ministériel chargé de fixer les orientations des actions de déve-loppement industriel à caractère stratégique :

 Fixant les mesures finan-dères relatives à la lutte contre l'enzootie de rage des animaux UNE CIRCULAIRE

Relative à la modernisation des actes des huissiers de justice.

### LOTO

#### LES RAPPORTS DU THRAGE Nº 43 DU 24 OCTOBRE

NUMÉROS GAGNANTS :

(pour 1 F) :

bons numéros : 3 689 326,10 F 5 bons numéros 5 bons numéros : 15 017,60 F 209,20 F 4 bons numéros : 3 bons numéros:

> Prochain tirage : le 31 octobre 1979

#### **EXPOSITIONS**

LE FAUBOURG DU MEUBLE. -Jusqu'au 4 novembre, le faubourg Saint-Antoine fait un effort particulier de présentation pour redonner aux Parisiens l'envie de venir fianer devant les vitrines de ses solxante-quinze magasins. Affant de la Bastille à l'avenue Ledru-Rollin. C'est la plus grande artère mondiale consacrée exclusivement au mobilier. Quelques antiquaires d'époque. Les copies de style (qui sont la majorité) perpétuent les traditions de l'ébénisterie d'art. Mais le faubourg Saint-Antoine raieunit son image de marque, et plusieurs magasins présentent les demières créations contempo-raines. Les promeneurs les plus au fond des vieilles cours du quartier, les derniers atellers d'artisans (laqueurs, bronzlers, doreurs) qui restaurent les meubles

#### TRANSPORTS

RECTIFICATIF. - La Fédération des usagera des transports (F.U.T.) a pour numéro de téléphone le 272-11-15 et non le 772-11-15 (« le Monde - du 25 octobre).

#### URBANISME

LES PERMIS DÉLIVRÉS A PARIS. -Le - Bulietin municipal officiel > de la Ville de Paris du 26 octobre publie la liste des demandes de de construire déposées entre la 1° et le 15 octobre ainsi que la liste des permis de démolir et des permis de construire délivrés au cours de la même quinzaine.



## à partir de 12 ans

**vous aidera à couper** votre rhume 10 gélules : 11,75 F. AMM 317.981.5.

EN PHARMACE Pour les précautions d'emploi lire attentivement le texte figurant ster fo botte. sans avis médical Laboratoires Pharmaceutiques

DEXO S.A. - 92000 NANTERRE

### MOQUETTE 100 % pure laine

Tissé T3-T4 Uni dessin 98 F Petit bouclé Berbère 65 F Pose par spécialistes et devis gratuit 334, rue de Vaugirard, 75015 Paris Métro : Convention Tél. : 842-42-62/250-41-85

A TOUS PROPLEMES D'ECLATRAGE : READY-MADE



## Pour votre TRANSFORMABLE

## le choix commence chez

E SIEGE DE QUALITE

Ensembles modernes et de style (cuir, tissu)

directement dans la cour

PARKING GRATUIT
FACILITÉS PAIEMENT
REMISE SPÉCIALE

BON pour CATALOGUE COULEURS
REMISE SPÉCIALE REMISE SPECIALE

**MOTS CROISÉS** 

PROBLEME Nº 2 525 HORIZONTALEMENT

I. Risque de se produire quand les artères sont bouchées. — II. Où l'on peut voir beaucoup de moutons; On y a trouvé des tombes sumériennes. — III. Souvent mis en compte; On peut se découvrir quand il arrive; qualifier un blond.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

IV. Pronom ; Peut ranimer la flamme Snr la Tille. — V. Ses débordements en sont pas à redouter ; Evoque une belle ame; Fleuve côtier. — VI Qui a donc été rudement atta-

qué: Peut paraître farouche quand elle est grande. — VII. Qui n'a donc pas bavé: Perdu par celui qui fume. — VIII. N'est pas accessible aux piétons; Peut orner une poche; Nom qu'on peut donner à ce qui est revenu. que : Peut paraitre farouche quand elle à ce qui est revent.

— IX. Dans une série d'interdictions;

XIV dans les discussions. — X. Pleines de petites mouches; Affluent du Danube; La fin de tout. — XI. Invoqué par de vieux navigateurs; Utile quand on va se faire cuire un œuf. — XII. Evoque un certain âge; Très utilisé par le maquettiste; Se lance dans les retranchements. — XIII. Qui a perdu sa fraicheur; Souvent poli quand îl est tout nu. — XIV. Dommage; Utiles pour faire des petits pas; Vaut de l'or. — XV. Sort par les grandes chaleurs; Expérience (épelé); Mauvais usage. dans les discussions.

VERTICALEMENT

1. Après la collecte; L'usure les fait gonfier. — 2. Tourne plus vite quand il est poussé; Fit preuve d'attachement; Dans l'alternative. — 3. Avaiée comme l'alternative. — 3. Avalee comme me prune; Un étranger; Il y a des éclats quand il est déboutonné. — 4. Royale, chez les fieuristes; Nom d'un pays; Peut se dire en famille. — 5. On leur doit le respect; Bien nettoyés. — 6. Etat disparu; Alméviation pour un grand; Poinis; S'en va par-fois de la poltrine. — I. Roi; Craint les caries; Peuvent tomber Craint les caries ; Peuvent tomber quand on est surpris. — 8. Rétablit

un culte; Ne fournit qu'une mauvaise braise. — 9. Article Récompense le vendeur ; Article Récompense le vendeur; Article étranger. — 10. Edaire les combles; Difficile à percer. — 11. Chef de tribu; Fort gaillard. — 12. Inspire une peur salutaire; Symbole pour un métal dur; Roi de Juda. — 13. Nom qu'on peut donner au facteur; N'eut pas toujours une attitude très virile. — 14. Canton suisse; Nom qu'il faut donner à un grand dormeur. — 15. Sans s'endormir; Suffixe pour un savant.

Solution du problème nº 2 524 Horizontalement

1. Poussière. — 2. Litée; Lit.
— III. Asinien. — IV. Gil;
Grèbe. — V. Ive; Né; ès. —
VI. Semée; Ans. — VII. Enucléé.
— VIII. Bon; Rouf. — IX. Site;
Unis. — X. Police. — XI. Usal;

Verticalement

1. Plagistes. - 2. Oisive; Oles — 3. Utilement. — 4. Sen; En; Epi. — 5. Seigneur. — 6. Ere; Coule. — 7. Elne; Alunir. — 8. R1; Bénérice. — 9. Et; Esse; Ses. GUY BROUTY.

en conapé-lit s'est ouverte à Saint - Germain - des - Prés. Parmi un grand nombre de modèles

Une boutique

#### Bien dormir sur un bon canapé nous avons choisi cette semain



très spécialisée

sier » ou duvet, trouvant sa place dans tous les styles. Se fait en toutes dimensions.



La Boutique du Canapé-lit PARIS (7º) - 548-33-52 13 bis, rue de Granelle

### RADIO-TÉLÉVISION

### Vendredi 26 octobre

#### CHAINE I: TF 1

- Le porteteuille en croco. 19 h 10 Une minute pour les femmes : Le sécurité sur les deux-roues.
- 19 h 20 Emissions régionales. 19 h 45 Les Inconnus de 19 h 45.
- 20 h Journal. 20 h 35 Au théâire ce soir : la Magouille. 20 h 35 Au théâtre ce soir : la Magouille.

  De Paul - Aristide Bréal, mise en soène de
  J. Fabbri, sveo J. Fabbri, C. Collas. C. Lebiond.
  Youdenille e historique » anti-herolque : le
  brave peuple tremble et se debrouille, les
  puissants magouillent, le France est la
  patrie du système D. Il y a un cocu, et
  comme c'est un géndarme, le public est
  censé s'esclaifer d'autant plus. Un comique
  pesent et un rôle en or pour l'anarchisme
  poujadiste de Jacques Fabbri.
  22 h 35 Rétrospective : Marcel Cerdan.
  Trentième anniversaire de la mort du
  champion.
- 23 h 35 Cinq jours en Bourse.

23 h 45 Journal.



- 18 h 50 Jeu : Des chiffres et des lettres. 19 h 20 Emissions régionales.
- 19 h 45 Top club.
- 20 h 35 Feuilleton : L'or du Transvaal. n 35 Febilieron : L'or qui Italiavan. Scénario P. Nivollet et J.-C. Camredon. Réa-lisation Cl. Boissel (troisième épisode). Traqué par Laxton, chei de la police anglaise, Abraham, chef du commando Boer, et ses hommes se sont fait massacrer. Cetvin fure de retrouper Marguerite qui a été
- copturée...
  21 h 35 Magazine littéraire : Apostrophes.
  Henry Kissinger.
  Bernard Ptvot a troité : MM. B. Kusinger
  (A la Maison Blanche : 1968-1973), O. Todd
  et Mms F. Gtroud.
- 22 h 50 Journal.

  23 h Che-Club (cycle cinéma d'avant-garde):
  Chronique d'Anna Magdaisna Bach, de
  J. M. Straub (1967), avec G. Leonardt,
  C. Leng, A. Panaritz, K. Leonhardt von Barnoncourt, K. Drewans (v.o. sous-titrée, N.)
  De 1720 à 1750, la me du musicien allemand
  Jean-Sébastien Bach par sa seconde épouse,
  Anna Magdaisna
  Tout le contraire d'une biographie romanesque à costumez, Un travail serupuleux,
  rigoureux, d'approche de la musique de
  Each dans sa relation à son créateur.
  Exécution des œuvres et scènes d'intimité
  en longs plans immobiles.

### CHAINE III: FR 3

- 18 h 30 Pour les leunes. 18 h 55 Tribune libre : quinzaine du désarme
- Avec le conseil national du Mouvement de
- 19 h 20 Emissions régionales 19 h 55 Dessin animé.
- 20 h Les leux.
- 20 h 30 V 3 Le nouveau rendredi : il n'y a plus de terrain vague. Une enquête de Patrick Pesnot et Robert
- Boter.
  21 h 30 Nouvelles : Les petits soirs.
  Clodomir ou l'escroc : Jérémie et Mélie,
  Deux nouvelles signées André Stil et filmées
  par Raoul Sangla, ou les vieux dans le Nord.

### FRANCE-CULTURE

- 18 h. 30, Fenilleton : «A chacun sa Chine».
  19 h. 30, Les grandes avenues de la science moderne : les télécommunications.
- 29 h., Emission médicale, en liaison avec TF 1 : La nouvelle toxicologie.
- 21 h. 30. Black and Blue : Jazz et cinéma. 22 h. 30. Nults magnétiques : La Goutte-d'Or.

### FRANCE-MUSIQUE

- 18 h. 2, Six-Huit (de 18 h. 2 à 18 h. 30) : Jazz
- 20 h. 20. Echanges franco-allemands : Orchestre national de France, direction : Silvio Var-viso, avec Anton Dikov. Symphonie nº 101.

### e L'Horloge », de Haydn ; Concerto pour plano nº 2, de Bartok ; l'Oiseau de feu, suite (1919), de Stravinsky.

22 h. 15, Ouvert la nuit : Vieilles cires, « Adolf Busch et son orchestre de chambre ». Sept spirituals, transcriptions de A. Busch; Concerti grossi, opus 6, de Haendel; 0 h. 5, les musiques du spectacle.

### Samedi 27 octobre

#### CHAINE I: TF 1

- 12 h 10 Emissions régionales. 12 h 30 La vie en vert.
- 12 h 45 Jeune pratique.
- 13 h 50 Au plaisir du samedi ;
  13 h 55, La petite maison dans la prairie ;
  14 h 53, Les découvertes de TF1 : F. Boccara ; 15 h 13, Maya l'abellie ; 15 h 42, Feuilleton : L'homme du Ploardie ; 16 h 47, Le magazine de l'aventure.
- 18 h 10 Trente millions d'amis.
- 18 h 40 Magazine auto-moto. 19 h 10 Six minutes pour vous détendre :
- Les bilsos de santé. 19 h 20 Emissions régionale
- 20 h Journal. 20 h 35 Variétés : Show Machine. Emission d'E. Pagès et P. Laforêt, avec L. Youizy, H. Vilar, D. Rivers, M. Amont, C. Renard.
- 21 h 35 Série : Los Angeles, années 30.
- Le château de rêve. 22 h 30 Télé-foot 1.

#### CHAINE II: A2

- 11 h 45 Journal des sourds et des malenten-
- 12 h La vérité est au fond de la marmite.
- 12 h 30 Samedi et demi. 13 h 35 Monsieur Cinéma.
- 17 h 10 Les moins d'vingt et les autres.
- 17 h 55 Course autour du monde.
- 18 h 50 Jeu : Des chiffres et des lettres. 19 h 20 Emissions régionales.
- 20 h Journal.
- 20 h 35 Série : les Héritiers.
  Le régisseur. Scènario J. Robert, Réalisation
  B. Gantilion.
  22 h 10 Variétés : Colleroshow.
- 23 h 10 Fenêtre sur... l'œll de la nuit. h 10 Fenêtre sur... l'œll de la nuit.

  La locature des bois. Une émission de 
  J.-P. Richard. Avec G. Bety, M. Bourbon. 
  Aux contins de la Sologne et du Berry, 
  région qu'affectionnent particulièrement les 
  chasseurs et les feteurs de sort, un garçon 
  nommé Julien rentre chez lui en fin d'aprèsmidt à motocydette. Sur le bas etté de la 
  route, une jeuns temme, que Julien accepta 
  de conduire vers Clamecy. Une histoire 
  d'amour où la réd'ié se mêle au fantastique.
- 23 h 40 Journal.

### CHAINE III: FR 3

- 18 h 30 Pour les jeunes Therry la Fronde; La cuisine voyageuse.
  19 h 10 Journal
- 19 h 20 Emissions régionales 19 h 55 Dessin anime.
- Les aventures de Tintin : l'Etolie mysté-tieuse.
- 20 h Les jeux. 20 h 30 Retrensmission théâtrale : Quand je
- serai petit.
- Par le Théatre de la Colline, Mise en scène : J.-M. Deprats,, avec Pr. Bonnai, D. Chacem, C. Chevallier. 22 h 20 Journal.

### FRANCE-CULTURE

- h. 2, Matinales.
   h., Les chemins de la connaissance : regards sur la science.
   h. 30, Comprendre aujourd'hui pour vivre demain : L'éducation.
   h. 7, Matinèe du monde contemporain.
   h. 5, Démarches.
   h. 2, La musique prend la parole : 1979-1980 : Les maîtres-chanteurs.
   h. J. Le Pont des aris.
   h. Objet Einstein.
   L'inport des théories de Einstein dans la la parcha de la parcha dans la la la parcha de la parcha della parcha d
- L'apport des théories de Einstein dans la physique moderne.
- pnysique moderne.

  16 h. 30, Livre d'or : Cycle d'orgue au Pestival d'Arignon : L'école d'orgue tchécoslovaque et l'école allemanda.

  17 h. 30, Pour mémoire : Nults magnétiques (le film noir).
- 19 b. 30, Carnets de notes en Irlande. 20 b., Le long voyage : La tribu. 21 b. 55, Ad lib., avec M de Breteuil. 22 b. 5, La fugue du samedi.

### FRANCE-MUSIQUE

- 7 h. 3. Musiques pittoresques. 7 h. 40 : Musiciens pour demain : « Spécial
- Prague 3.

  9 h. 2. Les classiques favoris : Œuvres de De-bussy, Bach, Schumann et Beethoven.

  11 h. 30, Magazine des musiciens amateurs :
  Les rencontres de Lucerne. «Europa Can-
- tat s.

  12 h. 35, Sélection concert.

  12 h. 46, Jazz s'il vous plait.

  13 h. 30, Uhasseurs de son : Septième festival mondial du folklore de Montoire.

  14 h., Critiques-Auditeurs : Etudes-tableaux de Rachmaninov.
- 14 h., Critiques-Auditeurs : Etudes-tableaux de Rachmaninov.
  16 h., Matinée lyrique : « Armida », de Haydn, avec J. Norman. N. Burrowea, et l'Orchestre de chambre de Lausanne, dir. : A. Dorati.
  19 h., Concert-lecture : Maurice Obana.
  20 h. 30, Festival d'Aix-en-Provence 1973 (dans la cour de l'hôtel de ville) : Rècital de chant. Nadhe Deniza, mezto-soprano, Pascal Rogé, piano. Les Nuits d'été, de Berlioz ; Shéhérazade, de Ravel ; les Chansons de Bilitia, de Debussy ; Wesendonck lieder, de Wagner.
  22 h. 39, Onvert la nuit : La musique se livre ; 23 h., G.R.M. I.N.A. « Qui-dit-quoi-à-qui ». Altenberg lieder op. 4, de Berg ; Cryptophonos, de Ph. Manoury : Krenzpiel, de Stockhausen ; ê h. 5, Concert de minuit : la Raison des plus fous (Yves Herwan-Chotard).

### Dimanche 28 octobre

#### CHAINE I: TF I

- 9 h 30 Orthodoxie.
- 10 h Présence protestante. 10 h 30 Le jour du Seigneur.
- 11 h Messe en la basilique Saint-Ple-X, à
- Prédicateur : Mgr Etchegaray, archevêque
- 12 h La séquence du spectateur. 12 h 30 TF1 TF1.
- 13 h Journal 13 h 30 C'est pas sérieux.
- 14 h 30 Les rendez-vous du dimanche. De Michel Drucker. 15 h 35 Série : l'ile fantastique.
- 16 h 30 Sports première.
- 18 h 15 Téléfilm : Aventures sur le Mississipi. Scénario de St. Whitmore, realisation F. J. Locnetamp, avec J. Davis, B. Opkins, T. Matheson. Mathesou.

  Deux jeunes aventuriers attaqués par des baudits parviennent à leur échapper, mais, sur leur péniche endommagée, un produtt inflammable risque d'exploser, menaçant à la jou les passagers du bateau et les habitants de la ville poistne.

  19 h 25 Les animeux du monde.
- Des olseaux rares. 20 h Journal.
- In 30 Ginema : « le Irain ».

  Film (rançais de P Granier-Deferre (1973), avec J.-L. Trintignant, R. Schneider, N Arrigul, F. Mazzieri, M. Biraud, S. Marquand, Régine, A. Wiamzemski (rediffusion)

  Dans un train de l'exode, en mai 1940, un reparateur de radio, réfugié du Nord, séparé de sa lemme et de sa famille, rencontre une juive allemande en fuite. Il vit, avec elle, un amour ephémier.
- amour éphémère Adaptation très réussie d'un roman de mœurs de Simenon. Un drame individuel provoque par des événements historiques. Impres sionnante reconstitution de l'exode.
- 22 h 15 Les grands mystères de la musique. Diaghiler. Stravinski. Journal.

### CHAINE II: A 2

- 11 h On we go.
- 11 h 15 Concert. Concerto pour piano ne 1 en ut majeur de Beethoven par le Nouvel Orchestre philhar-monique, dir. G. Amy, sol. J. Kalichstein.
- 11 h 45 Chorus
- 12 h 25 Tremplin 80.
- 12 h 45 Journal.
- 13 h 20 Série : Têtes brûlées. 14 h 15 Jeu : Des chiffres et des lettres pour les jeunes.
- 15 h 55 Majax : passe-passe.
- 16 h 40 Série : la corde au cou.
- 17 h 35 Les olympiades du cirque.
- 19 h 45 Top club, 20 h Journal. 20 h 35 Série policière : le Retour du Saint.
- De Teri Wehn-Damisch (quatrième partie). Les ruines de Berlin, le mar, les escaliers du Reichstag et une remontée du Land-uchritanal en compagnie de l'écripain H. M.
- 22 h 35 Magazine : Voir. 23 h 35 Journal.

#### CHAINE !!! : FR3

- 10 h Emission de l'i.C.E.i. destinée aux travailleurs immigrés. Images du Maroc.
- Pour les jeunes : reportage dans un C.E.S. de Boulogne. Variétés : avec A. Mithall et sa marionnette, le groupe marocain Nass el Ghivan, danses et chants de Pécole espagnols de Paris, poèmes et livres de J. Roberto, la vie à l'école, le Festival du court-métrage de Lille.
- 16 h 30 Prélude à l'après-midi.

  L'Orchestre de Philadelphie interprête :
  Concerto en rè, de Hacndel ; la Mer, de
  Debuss, l'Olseau de feu, de Straainsky.
  17 h 30 Un comédien in un auteur : Michel
- 17 h 30 Un comedien in un auseur : micher Vitold lit Jacques Copesu.

  18 h 30 L'invité de FR 3 : le tour du monde.

  Un jeune homme qui a fatt le tour du monde à bicyclette, un autre qui l'a fatt à pied, un autre en bateau... ont été invités.

  Non des professionnels du voyage, mais des gens comme tout le monde qui ont décidé, même fauchés, de tenter l'aventure.

  19 h 45 Spécial DOM-TOM.
- La migration des cisesux en Martinique.
- 20 h Grande parade du jazz:
- 20 h 30 Les grandes villes du monde : Leningrad.

  Par Georges Bornsky. Coproduction FR 3 Pathé Cinéma. Avec la participation de la
  télévision soviétique.
- 21 h 30 Encyclopédie audiovisuelle du cinéma :
- Le cinèma en son temps : les années 50.
- 22 h Ciné-regards. Roman, Polanski tourne Tess. 22 h 30 Cinéma de minuit : « The Mortal
- Pilm américain de P. Borzage (1946), avec M. Sullavan, J. Stewart, R. Young, R. Stack, B. Granville, F. Morgan (v.o. sous-titrée. En 1933, en Allemagne, l'arrivée de Hitler
- En 1933, en Allemagne, l'arrivée de Hitler au pouvoir, brise la vie d'un projesseur fui; et de sa jamille. Un jeune jamier allemand cherche à sauver la fille du projesseur, qui a rompu ses fançailles avec un partisan des nazis. Le romantisme de Frank Borzoge au service d'un film antinazi, constat déchirant de l'ejfondrement d'une civilization et de ses raleurs humaines sous la poussée du mal et de l'intolérance.

### FRANCE-CULTURE

- 7 h. 7. La fenêtre ouverte.
  7 h. 15. Horizon, magazine religieux.
  7 h. 46. Chasseurs de son.
  8 h., Orthodoxle et christianisme oriental.
  8 h. 30. Protestantisme.
  9 h. 10. Ecoute Israel.
- 9 h. 10. Ecoute Israél.
  9 h. 40. Divers aspects de la pensée contemporaine : L'union rationaliste.
  10 h., Messe à Montpon-sur-l'Isla (Dordogne).
  11 h., Regards sur la musique :
  12 h. 5, Aliegro.
  12 h. 45, Disques rares... de Tadeusz Baird :
  14 h., La Comédie française présente : « Le gendre de monsieur Poirier », d'Emile Augier, « Les rivaux d'eux-mêmes », de Pigault-Lebrun.
- In h., toncer : Quelques aspects du « E Irae » : « Requiem », de Saint-Saëns. 17 h. 30. Rencontre avec... Harvè Gresse. 15 h. 30. Mn non troppo. 19 h. 10. Le cinéma des cinéastes. 20 h., Albatros : Agenda Dads. 20 h. 40. Atelier de création radiophonique. 23 h., Musique de chambre.
- FRANCE-MUSIQUE
- 7 h. 3. Musique Chantilly :
  8 h., Cantate : BWV 49, de Bach (Concentus Musicus de Vienne).
  9 h., Sélection concert.
  9 h. 7. Charles Tournemire : « L'orgue mystique ». Dix-neuvième dimanche après la Pentectte, avec G. Delvallée.
  9 h. 30. Vocalies.
- 11 b. Concert, en direct du Théâtre d'Orsay : Trois Sonates de J.-S. Bach, avec Mischa Maisky, violoncelle, et Valéry Maisky, cla-
- Maisky, violoncelle, et Valéry Maisky, clavecin.

  12 h. Equivalences (interprétes aveugles), par Pierre Lucet, avec Bernard d'Ascoli, plano : sonate, opus 110, de Beethoven ; le Baiser de l'Enfant Jesus, de Messiaen.

  12 h. 35. Opera-bouffon : « Cendrilion ». de Massenet. Avec P. von, Stade, N. Gedda, J Berbié, J Bastin. Ambrosian Opera Chorus, Philharmonia Orchestra dir. : J. Rudei; Banet du Cid, de Massenet, Philharmonia Orchestra dir. : R. Bonynge.

  14 h., La Tribune des critiques de disques : la Symphonie o « 3 c les Adieux », de Haydn.

  17 h. Concert : Brahms.

  19 h. Musiques chorales.

  19 h. 35. Jazz vivant : ses planistes Ray Bryant, John Lewis, Paul Biey et Martia) Solal.

  20 h. 30. Concert de musiques traditionnelles : Maroc Musique berbère du Haut-Atlas, par Hay Acmar Guarouch et son groupe

  22 h. 36. Ouvert la nuit : La musique se livre ; 23 h. Portrait par petites touches : Mozart, fantaites en ut mineur et ré mineur : 0 h. 5, Comment l'entendez-vous ? : Mahler.

SAMEDI 27 OCTOBRE M. François Milterrand, premier secrétaire du P.S. est le rédacteur en chef du « Journal inattendu » de R.T.L., à 13 heures. DIMANCHE 28 OCTOBRE

- M. Jean Farge, secrétaire

TRIBUNES ET DEBATS d'Etat auprès du ministre de la santé et de la sécurité sociale, est l'invité de « L'interview événement • de R.T.L., à 13 h 15.

— M. Edmond Maire, secrétaire général de la C.F.D.T., participe au « Club de la presse » d'Euvene l à 10 haure. rope I, a 19 heures.



#### Plus d'un an après la démission de M. Chavanon M. JACQUES RIGAUD VA ÊTRE NOMMÉ ADMINISTRATEUR-DÉLÉGUÉ DE R.T.L.

Le conseil d'administration de la Compagnie luxembour-geoise de télédiffusion (C.L.T.-R.T.L.), qui doit se réunir le 14 décembre, sera appelé à élire au poste d'administrateur délégué M. Jacques Rigand, conseiller d'Etat, qui semble bénéficier du soutien de l'ensemble des actionnaires de la C.L.T. Un communiqué serait publié incessamment. M. Rigaud prendrait ses fonctions le 1° jan-

vier 1980. Le différend qui a surgi entre Paris et Luxembourg il y a un an semble donc sur le point d'être règlé. La démission de M. Christian Chavanon en octobre 1978, avait entraîne une mini-crise à base de malentendus -- entre M. Jean François-Poncet, ministre les autorités luxembourgeoises et

Visa G.186 G.380

l'Elysée pour la désignation d'un nouvel administrateur-délégué de R. T. L., fonction traditionnellement réservée à un Français. Cette nomination, qui n'avait jamais entrainé jusque-là de difficultés majeures, prenait soudain l'allure d'une contestation: l'Elysée était suspecté de ne pas donner à ce poste une importance supérieure à celle d'un sous-prélet et de proposer des noms de per-sonnalités trop « giscardiennes ». On assista, pendant p'us d'un an, à un véritable jeu de massacre de candidats, récusés les uns après les autres. Il faut croire que le poste était enviable puisqu'on dénombra, paraît-ii, quieque cinquante-six candidats!

Autant dire que M. Jacques Rigaud apparaît aujourd'hui, ré-

verence parler, comme «l'oiseau rare». Adjoint direct et am! de

an, M. Rigaud semble avoir recu l'agrément des actionnaires majo-ritaires de la C.L.T. (Banque Lambert et Agence Havas) comme des minoritaires (Schlumberger, Hachettet, et c'est M. Werner lui-même, premier ministre luxembourgeois, qui a présente sa candidature aux autorités

grand'ducales. M. Jacques Rigaud est avant tout un haut fonctionnaire, qui s'est passionne pour les affaires culturelles, comme directeur de cabinet de M. Jacques Duhamei, ministre de la culture entre 1971 et 1973, puis de M. Maurice Druon. et 1913, puis de M. Maurice Druon.
entre avril et juin 1973. A la suite
de cette expérience. Il écrivis un
ouvrage. la Culture pour rivre.
Un homme passionne de
culture à la tête de R.T.L. ? Volliuqui est surprenant, serait tenté de dire le chanceller Schmidt, qui, la semaine dernière, qualificit de des affaires étrangères, depuis un « creux » et de « superficiels » les

programmes du poste luxembourgeois (le Monde daté 21-22 oc-tobre), Selon M. Jacques Rigaud il n'y a pas antinomie entre culture et auditoire de masse.

La perspective de lancement rers 1933, de satellites « européens » de télévision directe — qu'il s'agisse d'un satellite luxembourgeois ou d'un canal emprunte aux satellites franco-allemands — peut donner à R.T.L. une dimension s'accordant avec l'orientation que M. Riguad, d'autre part euro-péen convaincu, souhaite lui donner. D'autant plus que celui-ci sera appele à occuper le poste d'administrateur-délegué dans les memes conditions que M. Chris-tian Chavanon et avec les memes

prérogatives.

CLAUDE DURIEUX. [Né le 2 février 1932 à Paris, M. Jacques Rigaud, ancien étéve de l'ENA, entre au Conseil d'État en 1954 Après différentes affectations, notamment en Aigerie, il est nomme maître des requétes en 1960. En juin 1969, M. Jacques Duhamel, ministre de l'agriculture puis de la culture, le choisit dom me directeur de cabluet (1969-1973), poste qu'il conserve quelque temps auprès de M. Maurice Druon, Nommé sous-directeur général de mé sous-directour général de l'UNESCO en 1975, il est chargé de mission auprès de M. Jean Fran-cols-Poncet, militatre des affaires êtrangères, depuis 1978,]

HÉMORROÏDES? PRÉPARATION H°

Pommade et suppositoires.

تعكذا من الأصل

analeurs, ces de 6 Co Talwan Tara da Compana 4. e ons unt obtenu à de v C to the artis-hult plans linding 12 octob

nalizique du pacitati que que mois de 360 lake Placid et facilité Fint nouveaux-/nement - nivrapiquesi d'annes egges on favour house etes. quatre cas d'a - menteur et un più his we autres plans pose t - devraient eur DIMENS. - novembre, tans ta pr CONTRACTOR. -oros parede à name à

ing self in ble es chilm**pions** 

et as Masaca.

ೂ ಸಾಕ್ಷಾ ಕ್ಷ್ಮಿಸಿದ ಪರ್ವಕ್ಷ ಕ್ಷಮಿಗಳ ಕ್ಷಮ

an de

n un an. In duck part de haut autori - une pour la le men le mardi 23 socio-

Tiens Elie a fait wee sid

COTOR Concession of set 22.75 (3.575-) RSSEE D Mason de Rost-p STATE TO A PROMISE Too and - 172 of a 49 W The state of the state of the state of

genmission nu sport : Valleble mineure of dietodiant, program minera due appleure tidans d minera dassiere revenue. ez trancias pas- résultate Le pur dur en de 1079 OTUTOS 1999meture de Castida

Conite come meme à l'elle « médale : er ere e zar e ministre de la was in come et des loisits, LE COST Porto-F James and Bolsson, Pour Heref ter : :: :: :: :: :: :: ! ! ! !!! ne en la contrat », à propos |- 24 sein

du com

1.4

### LA PRÉPARATION DES JEUX OLYMPIQUES

## Le bilan de la politique du sport d'élite

ont été approuvés en faveur pongiste. Trois autres plans prise pour qu'un coureur de fond de carrière devraient être puisse s'entraîner. examinés en novembre, tandis que quelques-uns seront remis en question.

Better thomograp to

with the first state of the same

Fil. 4. 1

Une plèce de 10 mètres carrés à peine, sans moquette et sans plante verte, un mobilier métaltique banat et triste, bret aucun des signes extérieurs qui sont les marques habituelles du pouvoir dans l'administration n'est la pour indiquer que le bureau 9140 de la Maison de la radio est occupé par l' « homme aux clés d'or olympiques » : M. Yvon Céas, trente-cinq ans, chef de la mission de préparation alympique et secrétaire de la commission du sport l'athlète e'engage à respecter un non plus pour participer mais pour de haut niveau, un faux air d'étudiant d'Oxford en cravate aux couleurs des Jeux de 1980. Tous les dossiers niveau International. Là encore, les ne risquent-elles pas d'entrer en des meilleurs athlètes français pas- résultats ont été relativement satissent entre ses mains.

Après un peu plus d'un an de fonction, il fait, sans propos tapageurs, un bilan mesure de l'action entreprise pour que les champions français no revienment pas bredouilles de Lake-Placid et de Moscou. devaient permettre à l'élite « médaillable • de s'entraîner et de réussir. étaient l'élément choc de cette opération lancée par le ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs, M. Jean-Pierre Soisson. Pour lever les ambiguités que pouvait faire nouvelle admission de la Chine naître le mot de « contrat », à propos au sein du C.I.O. sous le nom d'athlètes réputés amateurs, ces l engagements sont devenus des

niveau s'est réunie pour la et filles. En fonction de sa situation huitième fois, le mardi 23 socio-professionnelle, l'athlète reçoit octobre, à Paris. Elle a fait une alde variant de 10 000 à 48 000 F le bilan de la politique du par an (la moyenne est de l'ordre sport d'élite à quelques mois de 35 000 F). Il a aussi de larges des Jeux de Lake-Placid et facilités pour participer aux entraide Moscou. Huit nouveaux nements et aux compétitions. e plans de carrière » (les «L'administration comme les chets anciens contrats olympiques) d'entreprise se sont montrés compréhensits », note M. Céas, qui cite le de deux athlètes, quatre cas d'un petit patron breton n'ayant skieurs, un navigateur et un pas hésité à réorganiser son entre-

> La promotion sociale de l'athlète a aussi été prévue. Le plus grand nombre de « contractuels » appartenant à la fonction publique, ils ont eu des facilités pour présenter les concours administratifs. Les autres ont eu la possibilité de sulvre des stages de formation professionnelle ou ont été « placés » dans des entreprises. Les résultats ont été assez bons. Trois athlètes seulement n'ont pas réussi leur concours et de négociations avec le patronat.

En contrepartie de ces faveurs, programme de stages et de compétitions devant l'amener à un certain

ou quatre cas seulement, les « plans de carrière » pourralent na pas être reconduits lors de la prochaine réunion de la commission du sport de haut niveau, en raison de la médiocrité des performances réalisées par

#### Potentiel renforce

M. Céas reste, cependant, prudent : « Le notentiel français d'athlètes pouvant ligurer dans les dix ou douze rs mondiaux s'est rentorcé, mais Il faut ancore faire des efforts pour prendre rang plus fréquemment dans les trois premières places. Autrement dit, « on reste exposé à des déconvenues ». M. Céas reconnaît que certains retards ont été pris dans la mise en œuvre du programme de préparation olympique. C'est ainsi que près d'une année a été nécespublique le contrat sur le bilan de santé systématique des athlètes, trois autres restent chômeurs en dépit retardant d'autant leur préparation

> Finalement, combien seront prêts gagner lors des prochains Jeux? D'autre part, les fédérations sportives

### La commission exécutive du C.I.O. adopte une résolution favorable à l'admission de la Chine

La commission exécutive du Cette résolution, pour devenir La commission executive du Comité international olympique (C.I.O.), réunie à Nagoya (Japon) depuis le 23 octobre, a adopté, le jeudi 25 octobre, à l'unanimité, une résolution reprenant les termes de la recommendation de effective, devra encore être ap-prouvée par la majorité des quatre-vingt-neuf membres du C.I.O., qui se pronnerront par un vote par correspondance, avant le 25 novembre. Dépouillé une résolution reprenant les termes de la recommandation de le 26 novembre à Lausanne, ce scrutin, s'il est positif, devrait permettre à la Chine d'être représentée dès les Jeux d'hiver de Lake-Placid. Les représentants Porto-Rico qui permettait la de « Comité olympique chinois ». Taiwan étant maintenu au sein du comité, mais sous l'appellation taiwanais à Nagoya ont contesté la décision de la commission exécutive qui les contraindra à changer de drapeau et d'hymne Dix-huit fédérations ont obtenu à de « Comité olympique chinois de Taipeh » (le Monde du ce jour soixante-huit plans indivi- 12 octobre).

Créée il y a un an, la duels (1) et cinq plans collectifs (2) faisants, compte tenu du niveau du de haut niveau, qui dressera la liste commission du sport de haut concernant quatre-vingt-cinq garçons eport français en 1978. Dans trois des participants aux Jeux olympiques ? Pour M. Céas, il s'agit d'une les fédérations proposeront à la commission la liste des athlètes qu'elle souhaite envoyer aux Jeux en fonction de leur condition physique et de leurs résultats du moment. La ssion tranchera.

> Un conflit est cependant possible avec le mouvement sportif, car le président du comité national olympique et sportif français (C.N.O.S.F.). M. Claude Collard, qui est le repré-sentant attitré de l'ensemble des fédérations, reste le seul habilité à envoyer la liste des sélectionnés au comité d'organisation des Jeux. Toutefois, les pouvoirs publics pourraient alors se retrancher derrière le fait qu'ils financent les déplacements des athlètes en 1980 (13,5 milllons de francs inscrits au projet de

Les interrogations portent donc surtout sur les conditions de la pérennité de cette expérience et sa généralisation après les échéances de 1980. Traduite en termes budgé taires, la volonté publique paraît en effet assez vacillante. Or, si les efforts qui ont permis, par exemple à l'équipe nationale de volley-ball de terminer quatrième du championnat d'Europe devaient rester sans fende main, on pourrait dire que tout cela n'a servi à rien. On ne rejette pas à l'eau un noyé, après lui avoir donné quelques bouffées d'oxygène.

ALAIN GIRAUDO.

(1) Athlétisme, 21; boxe, 2; cancé-kayak, 5; cyclisme, 5; équitation, 2; escrime, 6; gymnastique, 3; aki, 6; sports de glace, 1; tlr, 3; voile, 5; tennis de table, 1.

volle, 5; tennis de table, 1.

(2) Aviron, dix femmes et vingtdeux hommes; basket-ball, quinze femmes et vingt-trois hommes; volley-ball, quinze hommes. Ce dernier contrat pour l'équipe masculine de volley-ball — qui n'a pas pu se qualifier pour le tournoi olympique à la faveur des récents championnats d'Europe ( « le Monde v des 9, 12, 13 et 16 octobre) — sers maintenu, la France pouvant être éventuellement sélectionnée sur le tapis vert grâce au forfait d'une équipe africaine.

### Une mise en question du projet de budget

gétaire sur les crédits du ministère de la jeunesse, des sports et des loisirs, qui doit avoir lieu le lundi 29 octobre, les organisations sportives multiplient les mises en garde et les appels à la manifes-

Dans un a Manifeste du mouvement sportif » le C.N.O.S.F. (Comité national olympique et sportif français) demande aux députés et aux sénateurs « que le montant des subventions budgétaires soit majoré du coefficient global d'augmentation du budget général ». En outre le C.N.O.S.F. préconise que a de nouvelles res-sources extra-budgétaires soient dégagées au projit du jonds na-tional pour le développement du sport », car il estime que les ressources nouvelles mises à la déscrition du snort de masse et disposition du sport de masse et des clubs a sont encore très lom d'ètre suffisantes », les objectifs d'aides minimales de « 400 mil-tions de francs restant valables ».

La Fédération nationale des

### D'UN SPORT A L'AUTRE...

HANDBALL - Au tournoi de France, qui se poursuivait jeudi 25 octobre à Agen, les Pays-Bas ont battu l'Autriche (20-19) el France B a dominé l'Espagne B

TENNIS. — Les Français Pascal Portes et Jean-Louis Maillet ont été élimines, jeudi 25 octobre, au troisième tour du tournoi de Vienne, respectivement par l'Americain Stan Smith (6-3, 3-6, 6-1) et par le Polonais Wojtek Fibak (6-2, 6-2).

**LE MONDE** de ses legreurs des rupriques a Annonces Immobilieres LA MAISON

A l'approche du débat bud- offices municipaux des sports offices municipaux des sports (FN.O.M.S.) a lancé de son côté un appel à tous ses organismes de base pour qu'ils manifestent sous la forme de leur choix (délégations, tracts, affiches, pétitlons) contre l'insuffisance du budget de la jeunesse et des sports. La F.N.O.M.S. a déploré, en effet, une diminuition de 15 S. de l'elde que diminution de 9.5 % de l'aide aux fédérations, ligues et clubs et une régression « sans précédent » de 25 % des crédits d'équipements.

Pour la F.S.G.T. (Fédération sportive gymnique du travail) « M. Soisson trompe » les Francais grace à «une vaste opéra-tion de manipulation de l'opi-nion.» La F.S.G.T. a engagé toutes les parties prenantes du sport français « à lutter pour que l'Etat consacre au moins I % de son bud-get d'éducation physique et au sport. » La FS.G.T. déplore que le mouvement sportif « se soit laisse tromper » par « un trans-fert de crédits [les crédits extra-bodesicies du les crédits extrapert de creatis (185 creatis extra-budgétaires du loto et du P.M.U.) qui ne fait qu'illusion alors que le sport français continue de s'ap-pauvrir ».

#### LA COMMISSION DES FINANCES RÉDUIT DE 1 MILLION DE FRANCS LES CRÉDITS PRÉVUS POUR MOSCOU.

La commission des finances de l'Assemblée nationale a adopté, jeudi 25 octobre, un amende-ment du groupe socialiste tendant à réduire de 1 million de francs les crédits destinés aux Jeux olympiques.

Dans leur exposé des motifs, les députés socialistes déclarent notamment : « Il est en effet étonnant que, après les déclara-tions scandaleuses du ministre de la jeunesse, des sports et des des centaines de sportifs de haut niveau (\_), ce même ministre nous propose d'augmenter de 45 % les crédits de la préparation olympique.»

Ils ajoutent : «Le gouverne-ment aurait été mieux inspiré de nous proposer l'utilisation de ces crédits à une aide plus importante au mouvement sportif. »

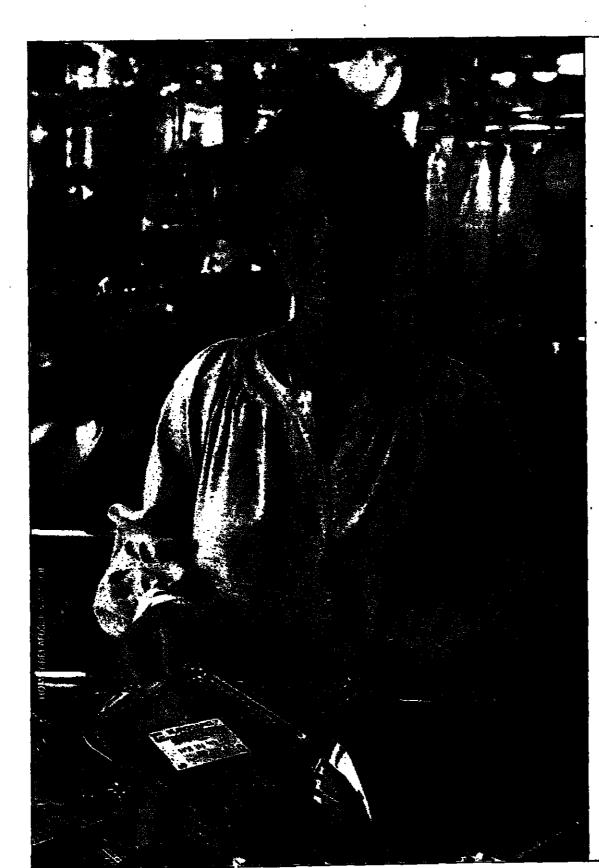

## Eurocard. Une carte pour oublier l'argent. Un reçu pour le contrôler.

Pour faciliter la vie de ses clients, le Crédit Agricole a maintenant une carte de paiement internationale : Eurocard.

Au moment de régler vos achats, une note d'hôtel, de restaurant, vous la tendez, vous signez, et on vous la rend avec un sourire. Vous êtes quitte.

En France, plus de monnaie à attendre, plus de chèque à remplir. A l'étranger, plus de problème de change.

De plus, Eurocard vous permet de retirer de l'argent dans tous les distributeurs de billets de banque du Crédit Agricole. Cette carte Eurocard est tellement pratique qu'à la longue, on pourrait être tenté de ne rien se refuser.

Alors, pour que vous sachiez toujours où vous en êtes, chaque fois que vous utilisez Eurocard, vous recevez un reçu portant le montant de la somme qui vous sera débitée. Ainsi, vous restez maître de vos dépenses au jour le jour. En fin de mois, un relevé détaillé vous permettra un nouveau contrôle.

La carte Eurocard du Crédit Agricole est acceptée dans près de trois millions de boutiques, d'hôtels, de restaurants, de compagnies de transport en France et dans le monde.

Demandez-la au Bureau de Crédit Agricole le plus proche de votre domicile.

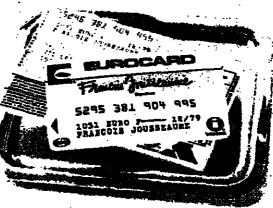

Eurocard. La carte de paiement internationale du Crédit Agricole. 6

STATE OF LEASE AND LONG



#### CHAUSSURES POUR PIEDS **GRANDS OU LARGES**

Un choix unique de chaussures du 38 au 50 par demi-pointures, de la 6º à la 11º largeur.

#### **PALAIS DE LA CHAUSSURE**

39, av. de la République 75011 PARIS - Tél. : 357,45.92 Catalogue gratult - Parking

= NEUILLY-SUR-SEINE = VENTE de gré à gré D'ART CHINOIS - JAPONAIS

iapis-inzulia, serpentine, etc. Prix: 12.000 P, frais en sus D'autre part COLLECTION IMPORTANTE: tapis, ivolres et pierres dures l'Extrème-Orient vendus à la pièce

1 LOT de 9 PIECES : jade, améthyste, turquoise,

DU VENDREDI BU LUNDI ie 10 h à 12 h 30 et de 15 h à 19 h 30

SALLE DE VENTE 185, avenue Charles-de-Gaulle Tél.: 745-55-55 Achat, vente, expertise

> Véritable Loden

autrichien coloris mode

LA MAISON DU LODEN du lundi au samedi de 9h a 19h sans interruption Parking Place du Louvre

Mariages

- Hugues BEDOUELLE, ingénieur des Mines.
fils du professeur Jean Bedouelle
et de Mme, née Monique Fontaine.

Maria Fernanda MENDES DAS NEVES, MENUES DAS REVES, fille de M. Manuel Gameiro das Neves et de Mme, née Maria Mendes da Costa, font part de leur mariage à Paris, le 27 octobre.

#### Décès

M. et Mme Paul Kessler et leurs enfants Anne, David et Emmanuel, Mile Germaine Bloch, M. et Mme Bernard Emschwiller et leurs enfants Francine et Philippe, ont la douleur de faire part du

#### Mme Marthe BLOCH,

ieur mère, gmnd-mère, sœur et tante, survenu le 24 octobre 1979, dans sa quatre-vingt-cinquième aunée. L'inhumation a eu lieu dans l'intimité. La famille s'excuse de ne pas recevoir.

98, rue Jean-Jaurès, 92300 Levallois-Perret.

— Mme Rosie Crespin et ses enfants annoncent que Dieu a rap-pelé à Lui son serviteur

le pasteur Wilfred CRESPIN.

le passes
le 24 octobre 1979.

« Dieu est Amour. »

1 Jean, IV, 8,

« Heureux ceux qui procurent la paix. »

Matthieu, V, 9.

Les obsèques seront célébrées au temple de Bohain, le samedi 27 octo-bre 1979, à 10 h. 30. Cet avis tient lieu de faire-part. 58, rue de Quincampoix, 02110 Bohain.

Listes de Abariage 260,39,30-poste 233 AUX TROIS QUARTIERS

— Gilles Ferry. Christine Ferry. Sœur Nicolas Ferry, mariste, Martine Druenne et ses enfants, Benoît et Anne Ferry et leurs

enfants. Antoine Feiry,
Christophe Ferry,
Anne-Paquerette Ferry et sa fille,
Sylvie Ferry,
ses enfants, petits-enfants et arrièrepetits-enfants,
Claudia Ferry-Aerts

Claudie Ferry-Aarts, Toute la familie et ses amis, ont la douieur de faire part du

#### Mme Désiré FERRY,

née Marguerite Beaupère, survenu le 25 octobre 1979, dans sa quatre-vingt-douzième année. La cérémonie religieuse aura lieu le lundi 29 octobre. à 8 h. 30, en l'ég l'as e Saint-François-Xavier, à Paris (7°). L'inbumation se fera nu cimetième de Pont-à-Mousson (Meurthe-et-Moselle).

Cet avis tlent lieu de faire-part 17, avenue de Breteuil, 75007 Park

- Mme Charles Frachon. Natacha, Jimmy et Irène, M. et Mme Bertrand Jacquillat el leurs enfants, M. et Mme Carol Prachon et leurs enfants,

M. Olivier Frachon, Mme Lucien Fraction, M. et Mme Poi-Claude Streichen erger, leurs enfants et petits

berger, enfants, Mme Inès Frachon, M. et Mme Georges Forissier, leur enfants et petits-enfants,

M. et Mme Eric Frachon et leur enfants, M. et Mme André Vallette-Vialian et leurs enfants, M. et Mme Stanislas Painvin, leur enfants et petits-enfants, Mme Pierre Mayor et ses enfants

M, et Mme Robert Chomel De Varagne et leurs enfants. M. et Mme Jean Kechab et leur ont la douleur de faire part du décès de

#### M. Charles FRACHON.

survenu le 24 octobre 1979. Le service religieux a été célébré le vendredi 26 octobre, à 10 h, 30, en l'église Saint-Honoré d'Eylau, 66, avenue Raymond-Poincaré, Paris (16°) aulvi de l'inhumation au cimetier de Passy. Cet avis tient lieu de faire-part.

9. avenue Bugeaud, 75116 Paris. gurvenu en son domicile, dans quatre-vingt-dix-n-uvième année.

- Mme Brends Gault et ses enfants out la douleur de faire part du dérès de M. Jacques GAULT,

à l'âge de cinquante-six ans. Cet avis tient lieu de faire-part. Keynes, Kingsley Avenue, Camberley, Surrey (Angleterre).

M. Alexandre Gros.
 Le docteur et Mme Emeric Gold-

Le docteur et Mme Emeric Goldberger et leurs enfants.
ont la douleur de faire part du décès de

M. Louis GROS,
ancien de la France libre.
officier de la Légion d'honneur,
médaille de la Résistance,
leur père, frère, beau-frère et oncie,
survenu le 21 octobre 1979, à l'âge
de soixante-douze aus.
Les obsèques ont eu lieu à Paris,
dans la plus stricte intimité.
Cet avis tient lieu de faire-part.
18, rue Duret, 75116 Paris.

— Béate et Patrice Covo. Gerhard, Thomas et Maria Hardtke, ont la douleur d'annoncer le décès de leur mère et belle-mère,

#### Wilheme HARDTKE,

survenu le 33 octobre 1979, à Isny-Aligau (R.P.A.). c Celui qui vous a fait du mai vous fera du bien. ?

On nous prie d'annoncer le s de

Bohumil HOLAS, commandeur de l'Ordre national de Côte-d'Ivoire.

du Centre des sciences humaines de Côte-d'Ivoire, ancien directeur

du Musée national d'Abidjan. survenu le 18 juillet 1979, à Abidjan. L'inhumation aura lieu le mardi 30 octobre 1979, à 11 h. 30, au cime-tière de Villiers-le-Bei (Val-d'Oise). Geuthner. 12. rue Vavin, 75006 Paris.

[Anclen conservateur du Musée d'Abid-jan, M. Holas était docteur de l'Univer-silé de Paris, membre de l'Académie des sciences d'outre-mer, ainsi que de plu-sieurs instituts internationaux. Né à Prague en 1909, il est l'auteur de plu-sieurs ouvrages d'ethnologie et de socio-logie sur l'Afrique, notamment de « la Pensée africaine » (Paul Geuthner, 1972).]

— Mme Yves Gufflet et sa fille, Mile Marie-Thérèse Denervaud, Mme veuve Aubéry et ses enfants M. Augustin Prenat et ses enfants, M. et Mme Jean Ebrard et leurs enfants. ont la douleur de faire part du décès subit de

#### M. Maurice LANOIRE,

Le service religieux sera célébré à Paris en l'église Saint-Ferdinand des Ternes, le lund? 29 octobré, à 8 h. 30. L'inhomation aura lieu le même jour, à 16 h. 45, au cimetière de La Chartreuse à Bordeaux (Gironde).
Cet avis tiant lieu de faire-mart Cet avis tient lieu de faire-part.

— Oran. Paris, Marsellie. M. David Medioni, M. Marc Medioni, Mme

enfants.

enfants,
Mile Gabrielle Medioni,
M. Jean-Pierre Medioni et Mme,
M. Man-Pierre Medioni et Mme,
Mme Paul Karsenty,
Mme Jacob Medioni,
Mme Gaston Medioni,
M. Adrien Medioni, Mme et leurs
enfants.
Docteur Didier Medioni, Mme et
leurs enfants,
Docteur Jean Medioni, Mme et
leurs enfants,
Docteur Daniel Medioni, Mme et
leurs enfants,

Docteur Daniel Medioni, Mmp et leurs enfants,
M. et Mme Albert Zerbib,
M. et Mme Curiel François,
M. et Mme Guy Semama et leurs enfants,
M. et Mme Gilbert Benadi et leurs enfants,
Mme F. Behar et ses enfants,
M. Elle Soffer,
Les families parentes et siliées,
Le personnel des agences de voyages Trim-Medioni et Mondotouts,
ont l'immense douleur de faire part du décès de

ont l'immense douleur de faire part du décès de Jules MEDIONI. Les obsèques auront lleu le ven-dredi 26 octobre. à 15 h. 45, au clime-tière de Bagneux-Parisien. Adresse de la famille : 11, rue Pascal, 75005 Paris.

Les obsèques de M. Jules MEDIONI.

croix de guerre 1939-1945, C.V.B.,

croix du combattant volontaire, ancien président de la section d'Oran de la libération française du 8 novembre 1942, auront lieu ce jour vendredi 25 octo-bre, à 15 h. 45. Réunion : entrée principale cime-Réunion : entrée priucipale cime tlère de Bagneux-Parisien. Adresse de la famille : 11, rue Pascal, 75005 Paris.

 Le président et les membres du Comité Colbert ont le regret de faire part du décès de leur secrétaire général M. Pierre Henri de MUN,

dans l'ordre national du Mérite, survenu le 22 octobre 1979, à l'âge de cinquante-deux ans. La cérémonie religieuse a eu lieu le vendred! 26 octobre, à 10 h. 30, en l'église cathédrale orthodoxe catholique Saint-Irénée, 96, boulevard Auguste-Blanqui, 75013 Paris.

— Mme Robert Quilichini, M. et Mme Daniel Fontaine et leurs enfants, L'Association des anciens de la 2° D.B.

prient d'assister à la messe, qui sers célébrée le mardi 30 octobre 1979, à 18 h. 30, en l'église Saint-Louis des Invalides, à la mémoire du

### général de corps d'armée C.R.

Robert OlifficHINI grand officier de la Légion d'honneur, compagnon de la Libération commandeur de l'ordre de Saint-Grégoire-le-Grand,

décédé le 19 septembre 1979,

— M. et Mme Jacques Saada et leurs fils Bernard et Jean-Paul,
M. et Mme Charles Sarfati et leurs enfants Anna, Georges et Elisabeth,
M. et Mme Serge Saada et leurs enfants David et Diane,
Mme veuve Léon Gabai et enfants,
M. et Mme Victor Taib et enfants,
M. et Mme René Taib,
M. Edimond Taib,
M. Mosilo Taib et enfants,
M. et Mme Giulio Porti et enfants,
ont la douleur de faire part du décès de leur très chère

### Mme veuve Henri SAADA, née Yvonne Taib.

Les obsèques auront lieu vendredi 5 octobre 1979, au cimetière pari-len de Bagneux. Cet avis tient lieu de faire-part. 14, rue Louis-Brailie, Paris (12°1.

— Mme Henri Tombeck,
M. et Mme Dominique Genton et
leurs enfants, M. et Mme Daniel Tombeck et leurs enfante. M. et Mme Michel Engerand et leurs enfants,

Le docteur et Mms Philipps Tombeck et leurs enfants, Mils Colstte Tombeck, M. et Mme Michel Tombeck et leurs enfants. M. et Mme Jérôme Debroux et leuts enfants, Le docteur et Mme Jean-Michel Favier et leurs enfants. Les docteurs Edgard et Geneviève Weiss et leur fille,

M. et Mme Alvares-Corres et leurs eufants, Mile Françoise Boulanger, M. et Mros Henri Azadian et løurs

M. Dominique Boulanger, Et trute la famille, ont 1 douleur de faire part du

M. Henri TOMBECK.

ingénieur des Arts et Manufactures, leur époux, père, grand-père, frère, beau-frère et oncie, survenu dans sa solzante-selzième année, le 25 octobre 1979.

La cérémonte religieuse sera célébrée en l'église de Chevillon (Haute-Marne), le samedi 27 octobre, à 14 heures.

52170 Chevillon

14 heures.

- M. et Mme A. Bertin et leurs M. et Mme M. Donatelli et leur M. et Mme M. Bleustein-Blanchet et leurs filles, La comtesse L. de Tredern et ses

Mme Ellen Milot, font part du décès de leur père, grand-père, frère et oncle, Philippe-Edonard VAILLANT, petit-fils d'Edouard Vaillant. survenu dans sa soixantième année. Les obsèques ont eu lieu dans la stricte intimité à Vierzon.

#### Anniversaires

— Mme Jean-Paul Granier, Mme Armand Granier, Mme Prançoise Granier, ses enfants et petits-enfants, Mme Solange Nobécourt-Granier, M. Jacques Nobécourt, leurs enfants et leur petite-fille. demandent à ceux qui ont connu

Jean-Paul GRANIER d'avoir une peusée pour lui, en ce premier anniversaire de sa mort, le 28 octobre 1978 au Croisia.

 Pour le disjème anniversaire de la disparition de Pierre-Tito ROUBERTL

docteur en médecine, une pensée amicale et affectueuse est demandée à tous ceux qui l'ont connu, aimé et estimé.

Messes anniversaires - Pour le premier anniversaire de

Louis COURTOIS,

une messe sera célébrée le dimanche 28 octobre, à 11 h. 30, en l'église Notre-Dame de Bellevue à Meudon. Une pensée est demandée à tous ceux qui l'ont connu et aimé.

C'est bon d'avoir soif quand on a SCHWEPPES. « Indian Tonic » et SCHWEPPES Lemon.

Nos abonnes, bénéficiant d'une ré duction sar les insertions de « Carnes du Monde », sont pries de joindre d leur envoi de texte une des dernières bandes pour justifier de cette qualité.

## A LIRE VITE TLA NEIGE



### Voyages "vacances à la neige" peut vous épargner. COMMENT CHOISIR ENTRE 40 STATIONS FRANÇAISES

de coups de fil, de demandes de renseignements, de courrier, etc.

Autant de démarches et de perte de temps que le avide Havas

SANS FAIRE LE TOUR DE FRANCE? De la Haute-Savoie aux Pyrénees, du Dauphiné au Massif Central en passant par la Savoie, vous au Massit Central en pusson por la caracteristiques trouverez dans le guide toutes les caracteristiques de chaque region et des stations qui y sont implantées. Havas Vavages en la selectionné avarante. Sans vous déplacer, vous connaîtrez tout de l'amaiance, de profil des habitées, de l'engergement, jusqu'au prix

#### des forfaits remontées mecaniques. COMMENT FAIRE UN TOUR D'HORIZON DE 20 STATIONS À L'ÉTRANGER EN RESTANT CHEZ SOI?

En feuilletant le guide Havas Voyages, vous sourez tout du charme des villages autrichiens, de la douceur de vivre en Suisse, de la clémence du climat italien et de l'ensoleillement exceptionnel de l'Espagne. Yous trouverez aussi pour chacune des 20 stations sélectionnées une multitude d'informations sur les structures

d'acqueil et ce que l'on peut y vivre en

#### dehors du ski. COMMENT CHOISIR UN HÔTEL SANS LE CONNAÎTRE?

Dans le guide Havas Vayages "vacances à la neige", chaque hôtel est très largement decrit. A commencer par sa situation à l'intérieur de la station. Est-il pres ou loin des distes, peut-on sortir de l'hôtel slis aux pieds, à quelle distance de l'hôtel se trouvent les remantées mécaniques ou l'écale de skis il via-t-il une piscine, une terrasse ensoleillée, un coin-cheminée, une calle de jeux pour les enfants, un solarium? Peut-on avoir une chambre bien orientée à l'ouest ou au sud? Les chambres possédent-elles le

suppléments, s'il y en a. C'est sans prendre de risques que vous pourrez faire votre choix à l'intérieur de la sélection Havas Voyages.

#### COMMENT LOUER **UN APPARTEMENT SANS JAMAIS L'AVOIR VISITE?**

En consultant le guide, vous trouverez toutes les informations sur les appartements en location : la surface habitable, le nombre de lits, s'il y a le teléphone, une machine a laver la vaisselle, un coin

cheminée, une douche ou pre salle de bains, des balcons... Si l'immeuble se trouve au oceur de la station au à l'écart, si les telésièges sont a proximité, l'exposition de l'immeuble. par rapport au soleil, etc. Et enfin de qui est compris par dans le prix et de qui ne l'est pas, par exemple la l'acation du linge.

### COMMENT ÉCONOMISER **40% SUR VOTRE BUDGET VACANCES?**

En biver comme en et « l'étalement des vacances fait des

privilégiés libreflet, si vous absoncéz de partir en debars des periodes

12 januier au debut da mois de tevrier, vous palerez presaue 40 - mains cher votre sejour, les là, car vous constaterez a lec plaisir qu'n si v a plus de quene aux remontees, ... que les pittes vous sont largement auvertes, que l'on trauve taujours de la place dans les restaurarts et sur les terrasses et que les gens ont plus de temps à vous contacter. Avec le guide Havas Voyages "vacances a la neige", vous pourrez facilement calculer votre budget en comparant les pro-des différents hôtels ou

appartements en location et la variation de ces prix en fonction de la

#### date libratse saidon, haute saidon, l'Ibréliui. HAVAS VOYAGES

y alliez par le trais ou avec votre voiture, lifavas : Voyages effectuera pour vous toutes les réservations et autres démanches rastidieuses qui freinent un peu la joie de partir. Avouez que le guide Hatlas Voyages "Lacances à la l neige" mênte le detour jusqu'a votre agonce :

## téléphone, une salle de bains ou une douche? Le prix des

AUX MÊMES PRIX QU'À LA STATION.

Guand votre choix sera arrêté, que vous Havan Voljages, Banne neigel.



Swing en or. Grand modele agrandi 1. 2 foisi Grand modele 3000 Fttc 1500 Fttc Le petit modèle existe aussi en épingle de cravate.

ercorp, l'Ambrionia mapie - - ragesi per de pire nois somaines de G - jes a un mutte mom e. en familie et dem Fen --- rambieux peros sem Etota-Unis. Hale Paragraph la tendansa de para en pa ---- quien qui fait travailler, poi er un plus haut nices de , au menage, les 🎮

- s. ses, la limit**ation de la Mil** re la familio, sont en indio de renger tout cala. Principale rensiciaire de cella sentiacia. mane c, l'industrie des des erres : en dix ans, le marci 200 veyages maritimes & des tre d'affaires de 20 milliants e estasonia catta an as salats, et il devielt s'es eritte enacre de 35 % de #

En 1978, un million door code - e cassagor**s se sont auba** cues dans les ports d'Amérique cu listd, soil 10% de plus des année précédente.Ples 🔩 05 bateaux de croizières - 80 rent - réguli**brement decs les** ports eméricains. Les rioles 'a re au moins aix mole &

un vieux cotte de 12,50 mb tres sur voties bianches, gisse vers le large. La boule est ample, l'eau somme dispute sur le fines du bateau, comme ane respiration dans le silence. A la harre, deux silhouettes emmisoufles reillent : Paul et Marie font leur tour de quart. Dans le carré, sept dormeurs ronfient 🚓 transpirent an fond: conchettes sommaires. Première huit passée en mer, après le depart de Compagnent. La pitte belle de toutes... On vient à peine d'abandonner la terre dejà on ne pense plus à rien, sauf à la mer. Le jeune équipage n'en est pas a son premier voyage. Les gestes sont calmes, le philiste sont en ce début de croisière su limit des côtes bretonnes. Et

LAIRE est la nuit... Sere

PARIS-ALGER PARIS-MARRA PARIS-TUNIS PARIS-CASAE PARIS-MONTHE PARIS-BANGKON PARIS-NAIROB PARIS-ABIDJAN PARIS-COLOMBI PARIS-DELHI AR

PARIS-BOMBAY

PARIS-LIMA AND

GENEVE-POINTE BALE-MEXICO

BRUXELLES NE



تفكدا من الأص

# Le Monde

et du tourisme

LES AMÉRICAINS S'EMBALLENT POUR LES CROISIÈRES

## LE NOUVEAU MONDE SUR LES VIEUX OCEANS

L n'y a pas si longtemps encore, l'Américain moyen n'envisageait pas de prendre ses trois semaines de congés annuels à un autre moment que l'été, en tamille et dans l'un des nombreux parcs nationaux des Etats-Unis. Mais l'augmentation générale du niveau de vie, la tendance de plus en plus marquée qui fait travailler, pour assurer un plus baut niveau de vie au ménage, les temmes mariées, la limitation de la taille de la famille, sont en train de changer tout cela. Principale bénéficiaire de cette tendance nouvelle, l'industrie des croi sières : en dix ans, le marché des voyages maritimes a doublé et représente cette année un chiffre d'affaires de 20 milliards de dollars, et il devrait s'accroître encore de 35 % d'ici à

En 1978, un million deux cent mille passagers se sont embarqués dans les ports d'Amérique du Nord, soit 10 % de plus que l'année précédente. Plus de 25 bateaux de croisières « tournent» régulièrement dans les ports américains. Les réservations pour l'été doivent se taire au moins stx mois à l'avance, mais le trafic d'hiver



augmente si vite qu'il devient imprudent de se décider au dernier moment. La nombre des passages à destination de l'Alaska, du Mexique, de l'Amérique latine, mais aussi de l'Extrême-Orient a augmenté de 15 % par rapport à l'année dernière, ceux vers les Caraibes ou vers l'Europe de 20 %.

Le démon des mers du Sud Les raisons de cet engoue-

ment sont multiples. Elles sont

à la fois économiques et culturelies. Un bateau de croisière est une sorte de station de vacances flottante qui offre des distractions à lous les membres de la familie, et le programme des réjouissances est de plus en plus diversifié, allant des traditionnels « sports de pont » aux lecons de bridge et de golf. voire de tennis ou de photographie, à des conférences sur des cours d'université d'été. De surcroît, on trouve souvent à bord des moniteurs pour les

vent compter sur des solrées « disco », etc. La « tout compris » séduit les pères de tamille, et la perspective de «voir du pays - sens faire et défaire ses valises tous les jours a la faveur des maîtresses de maison. Enfin, le cinéme, et, surtout, la télévision ont fait naître dans le grand public le goût des - allieurs - exotiques - de aur fond de mers du Sud.

Le coût moyen d'une journée de croisière tourne cette année autour de 120 dollars, selon le qualité du contort, de la cuisine, le nombre d'escales et le genre des spectacles offerts à bord. Lors des croisières de luxe, on peut applaudir les comédiena ou les musiciens les plus célèbres. Mais, dans d'autres cas, l'affiche ne dépasse guêre le niveau du... patronage.

Les croisières les plus fréquemment proposées durent de quatre è sept jours, parfois deux samaines, mais on peut trouver aussi de classiques tours du monde en quatre-vingts jours.

Les compagnies maritimes font assaut d'imagination pour attirer la clientèle : elles offrent de plus en plus souvent des pas-

sages aériens à un prix très bas (voire complète tuits) jusqu'au port d'embarquement. Elles proposent des tarifs dégressits pour les membres d'une même famille, partois des demi-tarits pour les enfants, ou plusieurs fours d'ascale ara tuits à terre dans des hôtels de

La cuisine joue un rôle important à bord : on l'assura que l'appellation soit toulours derantie - ou on l'annonce. d'autres fois, « caralbe » ou lienne ». Plus prudentes, certaines compagnies prétèrent rassurer leur clientèle en promettent des plats « américains ».

Comme dans les clubs de vacances, la politique du bord nourtir abondamment la clientèle et à bien la distraire. Mais les organisateurs se heurtent è l'éternelle question : comme trouver assez d'hommes célibataires pour essurer une agréable traversée aux (trop)

NICOLE BERNHEIM.

(Lire la suite page 20.)

### A bord de la «Sereine», bateau des Glénans

LAIRE est la nuit. Sereine, un vieux coure de 12,50 mètres aux voiles blanches. glisse vers le large. La houle est umple, l'eau sombre clapote sur les flancs du bateau, comme une respiration dans le silence. A la barre, deux silhouettes emmitouflées veillent : Paul et Marie font leur tour de quart. Dans le carré, sept dormeurs ronflent et transpirent au fond de leurs couchettes sommaires. Première nuit passée en mer, après le départ de Concarneau. La plus belle de toutes... On vient à peine d'abandonner la terre, déià on ne pense plus à rien, sauf à la mer. Le jeune équipage n'en est gestes sont calmes, le plaisir stir en ce début de croisière au large

des côtes bretonnes. Et vogue

PARIS-ALGER A-R

PARIS-TUNIS A-R

PARIS-MARRAKECH \* A-R

PARIS-CASABLANCA AR

PARIS-MONTREAL\*

PARIS-BANGKOK A-R

PARIS-NAIROBI A-R

PARIS-ABIDJAN A-R

PARIS-BOMBAY AR

PARIS-DELHI A-R

PARIS-LIMA AR

BALE-MEXICO A-R

BRUXELLES-NEW YORK AR

PARIS-COLOMBO A-R

Sereine, le bateau - mascotte, l'école-croisière du Centre nautique des Glénans...

Marie, joues roses et cheveux embroussatilés, descend de temps à autre à la table de navigation, qui fait une trouée de lumière. Penchée sur les cartes marines la jeune femme calcule le point. puis remonte près de Paul. Elle rève, rit, s'étonne. D'ici peu, Marie, vingt-quatre ans, partira aux Antilles, pour mener à bon port, aux frais de son propriétaire, un petit bateau de plaisance. En un mois, il lui faudra franchir le dangereux golfe de Gascogne, les Acores, et naviguer entin au grand large de long voyage, après un divorce. quatre ans de « route » et de vie précaire, la où bon hi semblait. Cette fois-ci, elle a choisi de partir avec un ami, « un ami, sans plus, ce qui est important, précise-t-elle, pour se sentir plus libre ». L'invention, ce sera « la vie à bord d'un homme et d'une jemme, à égalité dans toutes les taches, pendant des semaines sans toucher terre ». Marie emporte des livres pour les longues heures passées au solell, lorsque le bateau voguera en pleine mer. Et après les Antilles - qui sait ? - peut-être ira-t-elle en stop en Amérique du Sud : cels dépendra du « job » trouvé sur place. Elle part avec très peu d'argent, seul son coéquipier, le « skipper ». sera rémunéré pour leur CONTOVERS

Paul écoute avec envie. Jeune enseignant, il songe aux prochaines vacances scolaires, à un éventuel voyage. Nombreux sont en effet les propriétaires de bateaux de plaisance qui, n'ayant ni le temps ni les capacités de naviguer en haute mer, cherchent un équipage pour convoyer d'une côte à l'autre leur embarcation.

### 150 jours l'an

A bord de Sereine aux premières lucurs de l'aube... D'autres têtes surgissent du carré. L'air est vif, la mer palit, un soleil orange se lève à l'horizon. Sur le pont, on admire. Café et tartines. Les futurs chefs de bord d'autres embarcationsécoles s'initient ainsi à la croisière, sous l'œil amical et vigilant d'un des responsables salariés des Glénans. Sereine navigue quelque cent cinquante jours par an, soit dix fois plus qu'un bateau de plaisance ordi-

L'équipement y est solide et sommaire. Pas de w.-c., ni d'électricité, ni d'essence, ni de moteur. Le réchaud fonctionne an kardane. La vraie marine à voile n'a rien de la vie de château. Le style en est sportif et communautaire.

De Concarneau à Ouessant, en passant par le raz de Sein, Morgat, la vie à bord s'organise en quarts, manœuvres et repas. La crisine est solenée, comme l'effort à hisser la trinquette ou le « spi » pour profiter du moindre souffle de vent. Le jeune équipage paraît à l'aise, sans mystique mais avec une tranquille conscience de ce qui plaît, de l'effort à fourniz, pour y arriver et un léger dédain pour le « monde de la consommation » que l'on a laissé à terre. L'utopie n'est plus de changer le monde, mais de trouver son monde intérieur. La liberté, quoi ! Mais si, comme l'écrivait Paul Nizan dans Aden Arabie, « sur la mer, liberté égale absence»?

Ici, l'attention va à des événements simples et essentiels. On borde les volles, on nettole le pont après les tempètes. L'humidité infiltrée persiste. On chuchote des secrets sous les vents, ceux des navigations précédentes, les grains essuvés, la difficulté à s'accrocher au bastingage pour des besoins bien naturels lorsque la mer est forte et qu'on est encombré d'un ciré poisseux. La promiscuité est réelle. Nul ne la nie. On s'en accommode sans fausse pudeur, mais avec le respect du voisin. La moindre dispute dans cet spassion de la navigation. espace clos et étroit prendrait. il est vrai, un air de tragédie... « Bord coupé en deux », se rappelle-t-on lors des traversé moins chanceuses. « Les disputes amoureuses, une catastrophe »,

A l'heure de la sieste... Sereine est au mouillage. On aperçoit, proches, le granit et les toits d'ardoise d'un village côtier. Le ciel est pommelé. La mer, hors l'écume de quelques brisants, est plate. Trop plate. Ah! si fétais chef de bord, les sacs de voyage ne traineraient pas ainsi dans Pespace collectif », ronchonne un vieil habitué, le major de l'équipage. Soudain, il prend le risque de lever l'ancre et de faire franchir à Sereine une dange-reuse passe rocheuse. Mission accomplie. Lorsque le responsable s'éveille, on s'explique vivement. Aux Glénans, on veille d'abord à la sécurité, quitte à accepter la discipline du bord.

Le cotre poursuit sa route. A l'arrière, la ligne tressaute : deux maquereaux ont mordu à l'hameçon. Ainsi décide-t-on du futur diner: citron on sauce montarde? Le débat culinaire s'amplifie. Il fait si doux que quelques-uns se jettent à l'eau pour un bain rapide et énergique.

La nuit tombe. Il faut repren-

dre les quarts. Chacun, à tour de rôle, tient la barre, fait le point, manœuvre la grand-voile. A bord de Sereine, pas de spécialiste ni de « passager »: le Centre nautique des Glénans est tout, sauf un club de vacances. Chacun doit se prendre en charge et apprendre, souhaitent ses organisateurs. Car rien n'est évident, malgré les apparences. Sur un bateau, le chef de bord est d'abord un enseignant, qui ne cesse de faire de nouvelles expériences. Ainsi le maître de Sereine a passé, en juin dernier, quarante-huit heures sur un radean de sauvetage en pleine mer. D'autres ont coulé quatre Mousquetaire, histoire de montrer que sur ce petit croiseur-côtier insummerable on peut toujours naviguer. Aux Glénans. l'initiation quasi rituelle ne forme pas des vedettes pour une course mais des marins aptes à tenir la mer - marins a folkioriques et chevelus », que les pêcheurs bretons respectent.

Créée voils une trentaine d'années par de jeunes résistants. la première école de volle française a rempli ses objectifs. Plus

de soixante-dix mille stagiaires souvent très jeunes, se sont succédé, à peu de frais, dans les sept bases acquises au fil des années en Corse, Bretagne, Languedoc, Irlande et archipel des Sorlingues. De la découverte de la mer à la pratique de la croisière, les étapes sont multiples La majorité de l'encadrement est assuré par d'ex-stagiaires devenus moniteurs bénévoles par

Une soixantaine de perma-

nents rémunéres assurent le fonctionnement de ce centre nautique dont la réputation est aujourd'hui mondiale. Le Cours connu plusieurs rééditions. a aménagé, et même construit parfois ses cotres, ses dériveurs. A la Réserve, une ancienne conserverie de poissons de Concarneau devenue foyer, on forme les futurs chets de base. Certains restent aux Glénaus, D'autres assurent la responsabilité d'une section « voile » lancée par un comité d'entreprise. A la Réserve, on répare aussi les bateaux. En espérant, comme ce jeune mancenyre venu de Paris et trainant depuis des mois, «trouver un bateau à convoyer pour pas ser l'hiver en mer sous le soleil

DANIELLE ROUARD.

ponton des Giénans, qual Louis-Riériot, 73781 Paris Cedex 15, Télé-phone : 520-01-40,

### LA SÉCURITÉ **EN MONTAGNE**

### Le prix de l'imprudence

UI est responsable de la sécurité des skieurs? Et jusqu'où? Les professions de la neige et de la montagne n'en finissent pas de se poser ces deux que stions... tout en essayant de ne supporter qu'un ctable ronde» organisée le 19 octobre, à Eybens dans l'Isère, par l'Association nationale des pisteurs-secouristes (A. N. P. S.) et l'Association pour la formation professionnelle continue de la chambre de commerce et d'industrie de Grenoble n'a pas failli à la tradition à cette différence près que la profession des pis-teurs, plus jeune et plus dyna-mique que d'autres catégories de montagnards, pose les vrais problèmes et sans ambages. Le colloque s'est ouvert sur un

exposé de Mº Dominique Delafon, qui a rappelé trois décisions de justice en matière de sécurité. 20 janvier 1978 : le tribunal correctionnel de Tarbes condamne M Marcellin Berot, directeur de la station de La Mongie (Hautes-Pyrénées), à une amende de 250 F, pour avoir prévenu de façon insuffisante l'avaianche du 15 février 1976, qui avait fait sept morts, 4 mai 1979 : la cour d'appel de Grenoble condamne à denz mois d'emprisonnement avec sursis et à 4 000 F d'amende, le guide Lebourg qui avait, selon elle, commis l'imprudence d'emmener une cliente sur une piste de la région de Briançon (Hautes-Aipes) fermée en raison des risques d'avalanches. La cliente avait été tuée. 4 janvier 1979 : la juridiction de Chambéry condanne à 1000 F d'amende le guide Jean Afanassief, cui avait déclanché une avalanche au-dessus de Chamonix, tuant une personne dans un groupe situé plusieurs centaines de mêtres en aval. L'avocat a rappelé aux professionnels que, « d a n s notre système juridique, quiconque est à l'origine de blessures ou de décès, s'expose à des poursuites

### 481 paramètres

M. Denys Pinatel, président de l'A.N.P.S. s'est fait le porteparole de ses collègues en s'éton-nant de telles condamnations. « Le guide Paul Keller déclarait que la meilleure sécurité en moniagne, c'est encore de ne pas y aller, dit-il. Dans certains cas, il faut quatre cent quatre-vingtun paramètres pour prévoir une avalanche. Faut-il que nous emportions un ordinateur avec nous? >

M. Claude Berger, premier substitut au parquet de Grenoble et membre du Syndicat de la magistrature, a tenu à distinguer entre les jugements.

> ALAIN FAUJAS. (Lire la suite page 23.)

### Vacances marocaines une semaine de 1390 à 1950†

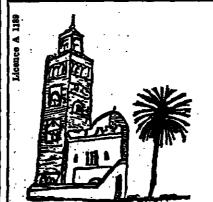

MARRAKECH: 1390 F à 1950 F

FES/RABAT/CASA: 1710 F a 2240 F

AGADIR:

Prix une semaine Voiture R4

HOTEL 4 \*\*\*\*

en collaboration avec l'Office National Maracain du Tourisme atlantide 2000

30, rur Scinte-Anne, 75001 Paris Tél. : 261-65-45

雑食を

Willa Gulf

nouvelles trontières Nous luttons pour le droit au voyage 37, rue Violet 75015 PARIS 578.65.40

34, rue Franklin 69002 LYON 37.16.47

GENEVE-POINTE A PITRE A-Rà partir de 2 280 F

Vois à dates fixes

1750 FAR

940 F

980 F

1000 F

1 380 F

1 850 F

2 600 F

2 950 F

3 050 F

3 050 F

3 250 F

2 580 F

1 540 F

\* evec prestations

A VOI VARA

à partir de 2 550 F

à partir de 3 050 F

### Les Pyrénées se donnent une nouvelle confédération

E 14 décembre prochain naîtra, à Toulouse, une nou-veile confédération pyrénéenne du tourisme qui comprendra, et ce sera là une innovation de taille, un collège des représentants des collecti-vités locales comptant dix-neuf membres; un deuxième collège des représentants des syndicats professionnels et associations représentatives de six membres et un collège des personnes phy-siques. Six autres membres fondateurs et six membres choisis pour leurs compétences professionnelles élus par une assemblée générale et renouvelables par moitié chaque année, composeront, avec le premier collège, un conseil d'administration de

Le collège des représentants des collectivités locales sera ainsi composé : deux représentants des conseils généraux de l'Arlège. deux de l'Aude, deux de la Haute-Garonne, deux des Hautes-Pyrénées, deux des Pyrénées Atlantiques, deux des Pyrénées Orientales, 8'y ajouteront deux représentants de l'Etablissement public régional Aquitaine, deux représentants de l'E.P.R. de Midi - Pyrénées et deux repré-sentants de l'E.P.R. Languedoc-Roussillon ainsi qu'un représentant de l'association des maires des stations classées et localités touristiques.

Réunie à Luchon le 7 octobre l'assemblée générale de la Confédération pyrénéenne thermale climatique, hôtelière et des soorts d'hiver a décidé qu'un groupe de travail de douze membres devrait avoir mis au point dès le 30 novembre le projet des nouveaux statuts de cet organisme

GILBERT DUPONT.

APRÈS LE SALON DU CYCLE

### LA PETITE REINE AU LABORATOIRE

ENT QUATRE - VINGT MILLE personnes ont visité. du 28 septembre au 7 octobre, le soixante-sixième Salon du cycle et du motocycle, apportant - s'il en était besoin - la preu-ve que les deux-roues, avec ou sans moteur, passionnent toujours les foules.

Si l'innovation technique paraît normale aux yeux des pratiquants, le fait cycliste, en revanche ne semble pas évident auprès des non-initiés. Mais, de toute façon, il reste fort à faire. Qu'il s'agisse de la résistance à l'avancement (aérodynamisme, gonflage correct, qualité des pneumatianes maindre paids etc.) de la sécurité, du confort, des facilités de montage et de démontage (surtout en cas d'entretien et de réparations), de l'esthétisme enfin. Pensons à la banale crevaison, problème dont la solition pour un engin devant reposer sur une enveloppe remplie d'air (qui, avec les rayons, sert de suspensions) consiste à résoudre la quadrature du cercle...

L'invention même de la bicyclette ne fut évidente qu'aprèscoup. L'idée d'employer la vapeur pour produire la force motrice se situe en 1615, mais l'apparition du premier vélocipède ( la drai-sienne) remonte à 1817. Le pédalage ne fut inventé qu'en 1861 (et sur la roue avant encore) et ce n'était pas faute de chercheurs! La forme actuelle du cadre date du début du siècle et le dérailleur nécessita cinquante ans de mise au point ; les Américains n'ont même pas réussi à en fabriquer un modèle flable.

Des producteurs de matériaux, comme Cégédur-Péchiney, poursuivent opiniatrement leurs recherches en vue d'allèger la bicyclette et, partant, la peine de l'utilisateur. Les alliages d'aluminium, précisément, sont nombreux, conférant, de surcroit, au vélo inoxydahilité et esthétisme (en particulier grace à l'anodisation, qui procure un aspect satiné ou coloré inaltérable). Des alliages, parfois dérivés de ceux qu'utilise l'aéronautique, permettent de mettre en vitrine des blcyclettes à équipements en dural à

moins de 1000 francs.

a Une bicyclette n'est pas un engin qui se fabrique à la sau-vette, rappelle à ce sujet M. Saulpic, président de chambre syndicale des constructeurs. Elle se compose d'environ quinze cents pièces pouvant avoir chacune des dizaines de variantes... » Compte tenu des différences de taille, des coloris, de sexe, d'age et d'utilisation, les constructeurs doivent tenir plusieurs centaines de modèles au catalogue (600 chez Peugeot pour la seule France, 3 000 en incluant l'exportation) : Américains ou Allemands ne recherchent pas le même genre de vélos ! Par comparaison avec le cyclomoteur et la moto, la fabrication des bicyclettes est donc neu rentable.

#### Des nouveautés multiples

Cela explique le petit nombre de pays producteurs, d'autant que le produit est bâti à partir de pièces fournies par une mul-titude de petits fabricants devant disposer d'un large marché intérieur et extérieur pour assurer leur rentabilité. Il faut aussi des moyens de recherche : les pneus de 20 millimètres à 25 millimètres de section apparus au dernier Salon et qu'il faut gonfler à 6 kilos (au lieu de 2 kilos pour une voiture) doi-

vent, pour certains, leur existence aux recherches expérimentales sur les pneus des bolides de formule 1. L'avantage du perfectionnement : la légèreté du boyau sans en avoir l'inconvénient (usure collage).

D'autres nouveautés sont apparues : dynamo sous le pédalier (moindre résistance au pédalage) ; pneus réfléchissants lateralement; nouvelles selles en cuir; chaîne et roue libre étroite (sept pignons); boîtiers de pédalier étanches à roulements annulaires ou à aiguilles ; pédaliers ovales, cadre dural collé, bicyclette en fibre de verre armé : imperméable aui ne devient pas étuve; sac pour transport à la main du vélo démonté, et, chez les gros constructeurs français, vélos utilitaires (de 399 F à 1500 F) ou de cyclo-camping à sacoches latérales surbaissées (meilleure tenue de route), sans oublier des cadres, jantes et rayons profilés pour la compétition... Qui osera dire que cela ne « bouge » pas ?

Un marché intérieur qui atteindra, à la fin de cette année, deux millions deux cent mille machines (un record a historique »), des millions de pratiquants enthousiastes : qu'attendent administrations de l'équipement, départements et communes pour aménager des infrastructures protégées? La palme revient à la S.N.C.F. Au moment où elle envisage d'installer la télévision dans certains trains ceux de la région parisienne ne transportent plus les vélos depuis le 1er octobre! L'auteur de cette farce n'avait sans doute pas recu un billet d'entrée gratuit pour le Salon.

MICHEL DELORE.

### Sur les vieux océans

(Suite de la page 19.)

Certaines compagnies promettent une = atmosphère gaie et détendue », de prélérence avec la collaboration d'équipages italiens ou grece...!

Les destinations les plus demandées par les Américains, surtout en hiver, restent les Bermudes, les Bahamas et Porto-Rico, mais aussi les petites lles de la région, comme Cura çao, Aruba, Saint-Martin ou Salnte-Lucie. Les Antilles françaises deviennent aussi de plus en plus populaires car elles offrent, en somme, un double dépaysement. Mais le démon de l'aventure pousse certains croisiéristes lusqu'aux îles Galapagos et vers l'Antarctique Les ports de la Chine populaire nouvellement Ouverts au tourisme font aussi un « tabac ».

#### 14 jours par an pendant 20 ans

Repeints, réaménagés, généralement transformés en classe nique, nombre de vieux paquebots retrouvent ainsi une seconde jeunesse. Après le « France » devenu le « Norway •, qui lèvera l'ancre pour son voyage inaugural le 1°° juin entre Miami et les Caraïbes, l'« United States » qui conqui en 1952 un Ruban bieu resté Indispută sur l'Atlantique nord va être lui aussi transformé en bateau de croisière. Sa modernisation coûtera 30 millions de dollars et son voyage inaugural sera, fin 1980, un tour du monde. Avec ses six cents cabines, ses quatre piscines et ses cinq restaurants, il sera le plus grand navire de croisière du marché. Il proposera à une partie de sa clientèle des parts de croisière annuelle de quatorze jours pendant vingt ans, témoignant ainsi de la foi et de la confiance de ses promoteurs dans la nouvelle îndustrie. Prix de la part de 11 500 dollars à 39 500 dollars selon la cabine choisie. Parmi les autres innovations de F= United States », une politique de pourboires compris, répondant judicieusement aux vœux d'une clientèle aui, bien que fort à l'aise, n'a plus les moyens des nababs qui se pressaient luxe avant l'ère des voyages

### APRÈS-MIDI

### L'heure

S ANS être encore comme en Angieterre, une institution nationale, le the est en passe d'acquerir chez nous ses lettres de noblesse. Des magasins specialises s'ouvrent, mais aussi, et surtout, des lieux de dégustation. Un certain nombre de ∢célébrités » ont, dans ce domaine, longtemps tenu le haut du pavé ; mais, depuis quelques es, une nouvelle génération d'établissements est apparue, qui a secoué quelques habitudes bien enracinées. Leur nombre important a rendu inévitable une sélection très sévère. N'ont été retenus que ceux qui présen-taient, à un titre ou à un autre, une originalité marquante. De toute manière, cette brève incursion dans un territoire souvent méconnu n'a aucune prétention à l'exhaustivité...

L'un des plus anciens est Smith and Son (248, rue de Rivoli, 75001. ouvert de 10 h. 15 à 18 heures, été compris), « le » salon de the anglais par excellence. Les thès sont peu nombreux (Inde, Ceylan, Chine, Earl Grey), mais ils sont servis dans de superbes théières en argent qui respectent le goût de chacun d'eux. Quant aux œufs, ils fournissent ici un thème à d'inépuisables variations (brouillés, pochés...), dont la plus réussie reste, à notre avis, le fameux eggs and bacon >: les amateurs apprécieront également les charlottes au chocolat et à la vanille. A fréquenter de préférence le matin, car les vieilles dames anglaises ne sont pas

assez rapide. Chez Angelina (226, rue de Rivoli, 75001, 10 heures à 19 heures), une clientèle élégante, mais de tous les âges, absorbe avec mesure des thès très traditionnels et des pâtisseries qui le sont moins; les gourmets raffoleront du chocolat maison, qui a une saveur remarquable. Le cadre est très pittoresque. Ladurés (16, rue Royale, 75008, 11 heures à 18 heures), autre classique parisien, est, de ce point de vue, moins amusant mais les gateaux savent, icl aussi, concilier qualité, originalité et diversité. Ceux qui veulent voir la jeune au sexe faible auront intérêt, un samedi après-midi, à franchir le seuil de Carette (4, place du Trocadéro, 75116, ouvert semaine

Le Maroc direc AVEC VOTRE VOITURE ET LE CAR-FERR LAGADIR Renseignements comanay ferry casablanca SNCM PARIS - 75002 - 12 rue Godot de Mauray



NICOLE BERNHEUM. dimanche de 8 heures à

> Au hasard des mes, les cories couvriront d'autres lieux per

the same same can add to the same

une mauraise ida THE PLUS OF GUILD STARLES

The machines of the

excellents. The le

gal est garadit.

Caldy (14, roe Bato)

teine à le nec

pas de l'opies Beini-

since dang une chai-

m --- pethe rue à l'aspert très

A Engerieur, tout

Les then qui

per sons pervent être accom-

per a par des centis sons lents

formes (campleion)

mais our touthant et des plats

and a series to exclude ranging.

de pairi et de frontaire

p u ille Saint-Louis, doux

attende au moins mériteux im-

ezent un detour. Au

15: 4. ouvert de 11 beuren

a neuros du matin, dimenche et

e monsi, on déguete avec

ment les sorbets et les

and the Bertillon aux melti-

per parfums exclapses in

. dejeuners complets a

avec iné, jus de fruits, œuts et

burn et tousts, ont, quant- &

- vernu de reveiller appea

frequente les lieux...

plement la gent intellectuelle qui

Dans la rue Saint-Louis-co-

Fig. toute proche, an m. St.

es mata giques de la vielle

Alt on seront emerveilles par is

carse des thès qui compte près d'une quarantaine d'acaptons.

regard absolu à notre comman-

ance! Ils viennent d'Inde. de

Ceylan, de Formose, et sont per-

fumes à la menthe, à la cannelle

au ringembre ou à la fraise. et

delicieux. Les patienties angiri-

ses cles muffins, les buns et un-

teut les sconest sont à l'avenant

mais les gastronomes intrépi-

des leur préférerent, peut être

une excellente tarama, prépara-

tion d'origine grecque, qui méle cult de poisson et crème frai-

che. Les heures d'ouverture sont

pratiques (12 heures à 23 heu-

es. meme pendant l'été) et l'en-

droit, pour être exigu, ne man-

que pourtant pas de charme...

13 heures à 20 heures, sauf et aout). Ce a tea-room a su mobilier et à l'atmosphère très anachroniques est sürement I'm des meilleurs de la capitale. Les

abrite, dans un

quartiers de Paris:

Tea-Farmy (place Des

thes, nombreux ict anset. servis chauds ou glaces (sine

que les chocolats), certains éten meme des compositions person nelles de la maîtresse du logi

Les toasts sont, de surcreit, trè bien présentés, les tartes variée et originales (celle à la torr par exemple) et les gourmands abuseront du délicieux pos de

confiture qu'on leur service a

Faure, 75005, 12 heure



Vous pouvez vous offrir un superbe et plantureux repas, ici, à Miami, pour pratiquement le prix d'un petit déjeuner chez vous. Et, ce n'est pas juste un seul repas. Il vous est

possible de choisir entre au moins 48 somptueuses spécialités étrangères différentes. Des plats coreens à la cuisine grecque jusqu'au bon vieux et savoureux bifteck frites am

Quelques soient vos goûts en gastronomie, vous devriez déguster tout ce que Miami peut vous offrir, y compris votre propre cuisine locale, peu

importe le pays d'où vous venez. Souvenez-vous que quoique vous fassiez à Miami, vous en tirerez toujours un avantage parce que

nous pouvons vous donner plus pour votre argent.



لعكذا ف الأص

### DE PARIS

### du thé

19 heures, sauf en août). Le chocolat n'est plus ce qu'il était, le the prend une mauvaise vole, mais pithiviers, macarons et tartes restent égaux à eux-mêmes, c'est-à-dire excellents. Et le spectacle, qui est garanti, est gratuit

Le Tea-Caddy (14 rue Saint-Julien-le-Pauvre, 75005, 12 heures à 19 heures, 14 heures à 19 heures le dimanche ; fermé en août), à deux pas de l'église Saint-Julien, est situé dans une charmante petite rue à l'aspect très «médiéval». A l'intérieur, tout n'est que boiserles. Les thés, qui sont bons, peuvent être accompagnés par des œufs sous leurs différentes formes (omelettes, ceufs sur toasts...) et des plats originaux (ainsi le welsh rurebit, mariage de pain et de fromage

Dans l'île Saint-Louis, deux adresses au moins méritent impérativement un détour. Au Flore en l'île (4, quai d'Orléans, 75004; ouvert de 11 heures à 2 heures du matin, dimanche et été compris), on déguste avec recueillement les sorbets et les glaces de Bertillon aux multiples parfums exotiques. Les petits déjeuners complets » avec the jus de fruits, œufs et bacon et toasts, ont, quant à eux, la vertu de réveiller agréablement la gent intellectuelle qui fréquente les lieux...

Dans la rue Saint-Louis-enl'Ile, toute proche, au n° 81, les nostalgiques de la vieille Albion seront émerveillés par la carte des thés qui compte près d'une quarantaine d'espèces », record absolu à notre connaissance! Ils viennent d'Inde. de Ceylan, de Formose, et sont parfumés à la menthe à la cannelle. au gingembre ou à la fraise... et délicieux. Les pâtisseries anglaises (les muffins, les buns et surtout les scones) sont à l'avenant mais les gastronomes intrépides leur préféreront peut-être une excellente tarama, préparation d'origine grecque, qui mêle œufs de poisson et crème fraiche. Les heures d'ouverture sont pratiques (12 heures à 23 heu-res, même pendant l'été) et l'endroit, pour être exigu, ne manque pourtant pas de charme... A quelques ponts de là, l'extrémité ouest de l'île de la Cité abrite, dans un des plus beaux quartiers de Paris, le baroque Teu-Fanny (place Dauphine; 13 heures à 20 heures, sauf en août). Ce « tea-room » au moanachroniques est sürement l'un des meilleurs de la capitale. Les thes, nombreux ici aussi, sont servis chauds ou glacés (ainsi que les chocolats), certains étant même des compositions personnelles de la maîtresse du logis Les toasts sont, de surcroît, très et originales (celle à la tomate par exemple) et les gourmands abuseront du délicieux pot de confiture qu'on leur servira en guise d'accompagnement...

100

ENGLAND.

ENGLAN

Au hasard des rues, les curieux déconvriront d'autres lieux pour



৻৻

٥

Ö

**@** 

ও

♦

જ

٥

ઉ

apaiser qui sa soif, qui son appétit. Ainsi, dans la seule rue du Cherche-Midi, dans le sixième arrondissement, le Salon Belusa offre (au numéro 88, 12 heures à 19 heures) des tartes peu conventionnelles (au roquefort et aux pommes, on an saumon fumé et aux poireaux) et un imposant fondant au chocolat au coulis de framboise, tandis que sa jeune voisine la Porte faussée (12 heures à 22 heures. fermé en août), qui tient boutique au 72, propose des gâteaux dignes d'intérêt, notamment le ciafontis aux cerises.

Qu'ils soient déjà des connaisseurs ou seulement des profanes les amateurs de thès ne devront en tout cas pas oublier cette règle d'or qui sera leur credo : une maison se juge bien souvent à ses théières. Longtemps enserrée dans des dogmes intangibles. la théière s'en évade aujourd'hui, ce qui a pour effet de rendre de plus en plus imprécises les frontières entre ce qui est orthodoxe et ce out ne l'est pas. Mais au fond, peu importe le matériau, la forme ou le volume, on aura compris que les écoles, en la matière, ne manquent pas, seul compte le résul-

ALEXANDRE WICKHAM.

### Albert Kahn dans ses jardins

NGLUE à 18 heures dans les embouteillages convergeant vers le pont de Saint-Cloud, quel automobiliste soupçonnerait la présence, à une centaine de mètres de lui, d'un petit paradis, trois hectares et demi de verdure et de paix ? Les jardins Albert-Kahn, entretenus depuis phisieurs décennies avec un soin méticuleux, se visitent aujourd'hui tels que les créa, dans les années 1900, le richissime et presque légendaire banquier qui leur a laissé son nom.

On ne peut s'empêcher, lorsqu'on parcourt ces allées, d'ajouter au plaisir de son ceil les leux de son imagination. D'un côté, ce jardin merveileux où se côtolent six cents à sept cents espèces de végétaux, arbres et arbustes et divisé en quatre secteurs bien distincts, si distincts même qu'il est impossible lorsqu'on est dans l'un d'entre eux de soupconner l'existence des trois autres. Ainsi, au hasard de la promenade, on découvrira successivement le jardin à l'anglaise avec sa grande pelouse vallonnée, sa pièce d'eau et ses faux airs d'abandon; le jardin japonais, entièrement réalisé par des maîtres borticulteurs japonais que leur empereur avait envoyés en guise de « cadeau » &u banquier-jardinier à Boulogne

avec les plantes et le savoir-faire de leur pays; le jardin à la française avec ses allées au cordeau et ses arbres fruitiers à la taille irréprochable; enfin, les « forêts », la forêt bleue des cèdres (qui furent parmi les premiers spécimens du genre à être plantés en France) et la forêt vosgienne, fidèle reproduction des forêts de la région natale du propriétaire des lieux. « Ce regroupement de quatre

jardins en un seul peut paraître banal aujourd'hui, note M. Louis Hocaute, jardinier-chef en poste depuis bientôt trente ans, mais L'était à l'époque tout à fait révolutionnaire, car il prenait le contrepied du très rigide Art des jardins, qui exigenit que l'on respectát l'unité de style. > C'est vers 1930, quand la crise eut ruine Albert Kahn que son jardin devint propriété du dé-

en ce parc public qui dispense désormais ses ombrages et son caime aux promeneurs boulon-nais et accueille certains dimanches de mai jusqu'à deux mille Voilà pour le côté jardin. Le reste appartient à l'histoire,

avec la part de ce que l'on sait

partement de la Seine, puis du

département des Hauts-de-Seine, avant d'être transformé

On sait, par exemple, qu'Albert Kahn possedait, dans les années 1890 à 1930, l'une des plus grosses fortunes françaises et qu'il n'hésita pas, pour reconstituer à Boulogne sa forêt natale, à faire venir des Vosges des dizaines de blocs de pierre pesant jusqu'à 6 tonnes. On sait également que

le bâtiment de bois blanc qui jouxte encore le jardin à la française servait de serre et permettait au banquier d'avoir à sa table même au cœur de l'hiver, tontes sortes d'agrumes et autres fruits exotiques. On sait aussi qu'à l'origine les jardins étaient généreusement éclairés à l'électricité, pour avoir retrouvé sous terre les câbles alimentant l'installation. Mais est-il exact qu'au cours de fastueuses réceptions données en sa propriété le ban-quier prenaît plaisir à promener ses invités de jardin en jardin

lante équipe de « guetteurs »? a En réalité, un épais mystère plane sur la personnalité de cet homme », précise prudemment Mile Beausoleil, conservatrice de la fantastique photothèque où Albert Kahn fit rassembler sous le nom d'«Archives de la planète » une inestimable collection de soixante-douze mille clichés autochromes (premier procédé direct de photo en couleurs.

en faisant s'illuminer tour à tour

chaque bosquet grace à une vigi-

inventé en 1904 par les frères Lumière) représentant toutes les régions de France et du monde.

. 5

Le généreux fondateur du cercle Autour du monde, où se rassemblaient les explorateurs et les photographes auxonels il avait alloué des bourses de voyage, était-il un pacifiste convaincu, un intellectuel idéaliste ou, à l'inverse, un solitaire, un original et un canalphabète », comme le prétendent certains témoignages ? Faut-il considérer ses jardins comme le résultat d'un simple caprice de milliardaire ou, ainsi que le prétend Mile Beausoleil, comme « Pillustration at liste du banquier? ». Bien des années passeront avant que ne soit tranchée la controverse. En attendant, les jardins sont tou-jours là et leur visite vaut blen un grand détour.

#### FRANÇOIS ROLLIN.

٠

8

0

Ð

8

₿

Ð

8

8

٠

8

B

Ó

Ø

8

\* Jardins Albert-Kahn: 1, rus des Abondances, 92-Boulogna, Tous les jours, de 9 h. 30 à 12 h. 30 et de 14 h. à 18 heures. Prix d'antrée: 2 F.

Jusqu'au 3 février, on pourre voir à la Maison de la nature des jardins une exposition sur le thème «De l'eau et des hommes», qui traite notamment de l'alimentation en eau des Haute-de-Seine et de l'aménagement des berges de la

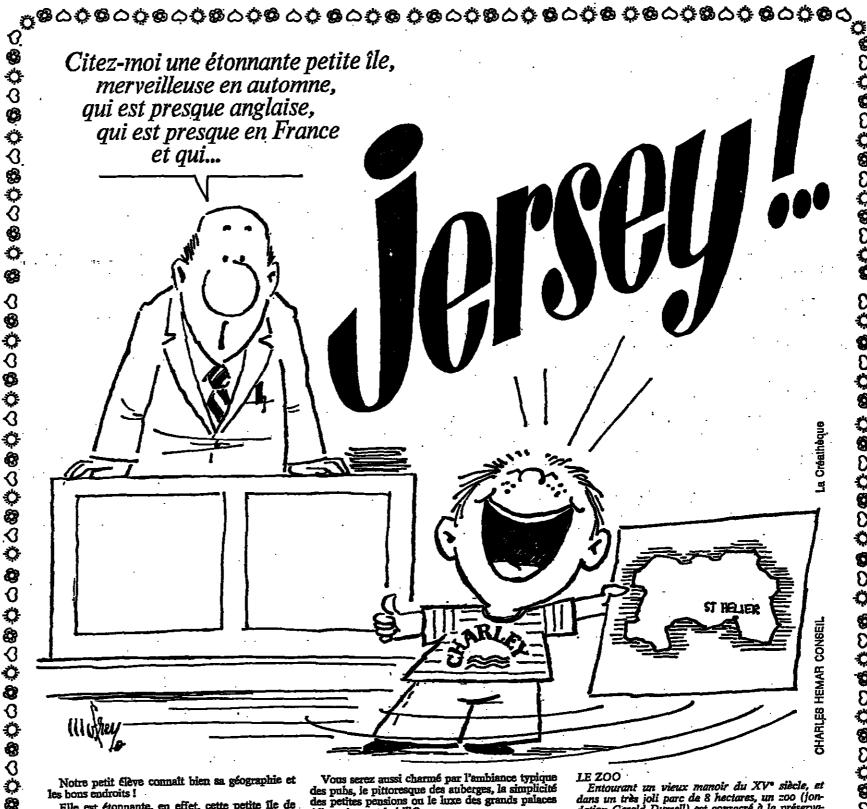

Elle est étonnante, en effet, cette petite île de 20 km de long sur 10 km de large, sinée à 20 km seulement des côtes de Normandie et qui, depuis sept siècles, est un petit Etat rattaché à la Courome d'Angleterre mais indépendant.

Ce minuscule dominion a son Gonvernement, sa Constitution, ses lois, sa monnaie, son autonomie postale et ses traditions toujours en vigueur. L'automne est une période tout à fait favorable pour profiter pleinement de cette petite île au climat d'une grande douceur (les camélias fleu-

rissent à Noël et les jonquilles en février). Les immenses plages de sable fin, les falaises plongeant dans la mer si bleue, les petits ports de pêche, les vieux manoirs nichés dans une campagne magnifique et pomponnée... vous appar-

Vous pourrez les découvrir dans votre rutilants petite voiture de location. La conduite à gauche. est amusante, sans danger. La vitesse est limitée à 60 km à l'heure et le flegme et la gentillesse des automobilistes jersiais proverbiaux. S'il y a un encombrement à Jersey, c'est neuf fois sur dix parce que deux conducteurs font assaut de poli-

(dinor dansant habillé). Et à Saint-Hélier, la capitale, un Londres en miniature, les rues piétonnes sont animées, joyenses et, bien entendu, le shopping est roi.

Les 75 000 habitants de Jersey sont heureux et heureux de faire partager leur joie de vivre dans leur île de courtoisie où le sourire et le calme ont remplacé toute vaine agitation.

Un week-end, une semaine à Jersey en automne (et en hiver), c'est le dépaysement, la vraie détente et une qualité de vie particulière. Jersey, oasis de paix et de beauté, vous attend

dès demain. Bon voyage ! Jersey en automne, c'est le bon moment!

FORT-REGENT

Dans un imposant château fort dominant Jersey, où l'on accède par un petit téléphérique, a été aménagé un immense et temarquable centre récréalif permanent : sports, attractions, exposi-

dans un très joli parc de 8 hectares, un 200 (jon-dation Gerald Durrell) est consacré à la préservation des animaux sauvages. Des animaux parmi les plus rares du monde, des orangs-outans, des



Consultez votre agence de voyages

| Nom     | <u>.</u> | <br>. |
|---------|----------|-------|
| Adresse |          | <br>  |
|         |          |       |
|         |          | <br>  |

ූ<sup>නු</sup> එර් ම එර ම එර ම එර ම එ එම එ එම එ එම එර ම එ එම එම එම එම එම එ එම එ එම එ

### **Thermalisme**

### Les Vosges relancent leurs stations

ACE à la menace qui plane sur l'activité thermale vosglenne, l'association qui regroupe les responsables des quatre stations du département (Bain-les-Bains, Contrexéville, Vittel et Plombières) vient de lancer un véritable cri d'alarme et de proposer un plan de relance.

Quelques données statistiques montrent à l'évidence que l'activité thermale dans les Vosges, en 1978, amorce une régression notable (— 2,17 %) alors qu'elle progresse sur le plan national (+ 2,5 %). Seule, Plombières a vu le nombre de ses curistes aug-menter de 2,8 %. On note encore

que les Vosges n'accueillent que 4 % des cinq cent mille curistes qui forment la clientèle annuelle. Après avoir tenu jusqu'à la deuxième guerre mondiale la seconde place des départements avant une activité thermale, les Vosges sont, aujourd'hui, à la

Détà, note le Dr Antoine, président de l'Association des stations thermales des Vosges, « on constate une répercussion sur l'économie locale, puisque des hôtels, des restaurants ferment. des commerces disparaissent ou ne trouvent plus acquéreur ». Et de poursuivre : « Il est néces-saire de réagir rapidement pour

**VOUS SOUVENEZ-VOUS OUAND** 

LA PROMENADE DES ANGLAIS

Maintenant sur ce fameux boulevard de Nice s'élève le nouvel hôtel de

vers la mer, sa piscine sur le toit chauffée par le soleil du midi et ses :

terrasses privées caressées par les brises de la méditerranee.

Avec ses 335 chambres, un restaurant pour gourmets.

sauna et massage, et parking intérieur

des plus pratiques. Il est

sans aucun doute le plus

bel hôtel et le plus

nouveau de Nice.

classe Hyatt Regency. Un hôtel pour dilettantes, avec sa facade tournée

223 Promenade des Anglais (06000 Nice Teléphone: (93) 83.91.51 - Jelex: 461635

PREMIÈRE SAISON.

En France 01/079.3322

vous obtient Hyatt à travers le monde et gratuitement.

POSSÉDAIT TOUT, À L'EXCEPTION

**NOUVEL HÔTEL LUXUEUX?** 

redresser la courbe inquiétante de l'évolution du thermalisme vosgien en donnant une meilleure image de marque des stations et en assurant une promotion de nos eaux pour leur faire obtenir la place qu'elles méritent dans l'arsenal thérapeutique.»

La première action est à mener au niveau de la médecine thermale: l'association demande que la crénothérapie soit offi ciellement incluse dans l'ensel gnement de la thérapeutique et que la spécialisation de la pratique médicale soit reconnue. Mais c'est au plan de l'envi-

ronnement et des infrastructure de liaison que les propositions sont les plus précises. Les stations étant fréquentées par une clientèle en provenance de toutes les régions françaises, et la situation du département étant favorable à la venue des curistes des pays voisins (Allemagne, Benelux). Il est important de faciliter les accès aux villes thermales tant par la route que par le rail ou la voie aérienne. Il apparaît donc nécessaire d'aménager un itinéraire reliant Bain-les-Bains à Contrexéville. Plombières et Vittel. Cette a route thermale devrait être raccordée aux grands axes de circulation (nationales 57 et 74) puis, ultérieurement, à l'autoroute Lorraine-Bourgogne.

L'association a demandé aussi aux élus leur appui afin d'assurer la pérennité de l'aérodrome de Mirecourt et de développes l'activité transport passagers sous toutes ses formes. On a chiffré le coût des diverses opérations. Celles qui ont un carac-tère d'urgence et dolvent être réalisées pour la prochame campagne s'élèvent à 495 533 F, le coût des actions à moyen terme ayant été estime à 5140000 P.

Les quatre communes thermales, leurs offices de tourisme leurs établissements thermaux sont disposés à réaliser des maintenant un premier financement de 286 152 F. le complément pouvant être apporté soit par le plan Vosges, le conseil général ou le conseil régional.

IVAN COLIN.

### **VACANCES**

## Le «fond» manque de fonds

A Fédération française de ski (F.F.S.) a rappelė récemment qu'elle restait hostile à la création d'un péage sur les pistes de ski de fond. Et M. Jean-Pierre Soisson, ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs, pense de son côté qu'il faudra bien trouver un moyen ou un autre pour financer l'entretien de ces pistes. Un dossier « serpent de mer », un dossier en panne, dont tous les protagonistes possèdent pourtant des éléments et dont on ne voit nulle

Rappelons, pour mémoire, le très instructif rapport adopté l'an dernier par la F.F.S. Rédigé par M. Claude Terraz, intítulé : « Rapport sur les problèmes posés par la création, l'entretien et la fréquentation des pistes de ski de fond en France », il reste

Le nombre des skieurs de fond, ces fanatiques des disciplines nordiques, ne dépassait pas sept cents en 1968. Il avoisinera cet hiver le chiffre d'un million ! Face à cette marée, les « traces » artisanales ne suffisent plus. Les sportifs et les familles réclament des « vraies » pistes avec balisage et « glisse » assurés, ce qui implique « d'effectuer un minimum de travaux avant l'hiver : élagage, ébranchage, aménage-ment de traversée des ruisseaux, correction des dévers permettant le passage des engins mécaniques en hiver. De même, le balisage doit être mis en place en hiver puis enlevé au printemps, sans compter les surprises de la fonte des neiges : une station de Haute-Savoie ramasse plus de vingt kilos de déchets par kilomètre de piste au printemps! »

Ces travaux se heurtent à des problèmes juridiques. Le décret Ravanel du 6 juin 1959 et la jurisprudence prévoient une servitude temporaire de passage sur les terrains enneigés et situés entre 1800 et 3000 mètres d'altitude. La préparation et l'entretien de la piste de fond exige plus qu'un simple passage mais des autorisations en bonne et due forme de modeler le terrain ou d'éclaireir le sous-bois.

#### Huit possibilités de financement

Il existe, enfin, des difficultés financières redoutables. M. Claude Terraz avait évalué en 1978 les dépenses indispensables. Acquisition d'un engin de damage, d'une valeur de 150 000 à 180 000 F (amortissement sur cinq ans) entretien de l'engin : 5000 F carburant: 8 500 F; assurance 750 F: salaires et charges 30 000 F. Soit plus de 66 000 F pour un réseau d'environ 50 kilomètres de piste entretenue. 1300 F le kilomètre : qui paiera ? Pas de remontées mécaniques. qui financent traditionnellement les pistes alpines, puisqu'elles n'existent pas dans le cas du

Dans ce désert réglementaire et budgétaire, la commune de Bessans et la station du co! des Saisies (Savoie) ont décidé, il y a quelques années, d'instaurer un péage de quelques francs par jour. Autrans, le Grand-Bornand et Villars-de-Lans ont essayé de trouver des solutions épargnant le ridicule de cet « octrol » nouvelle manière, au milieu des

mélèzes. La F.F.S., elle, propose un cer-tain nombre d'aménagements : reconnaissance des zones de ski de fond inscrites au plan d'occupation des sols ; maîtrise foncière ; indemnisation des propriétaires des terrains traverses; permanence des pistes et gestion de celles-ci par les collectivités

Au point de vue financier, la F.F.S. passe en revue huit systèmes envisageables :

• Création d'un service public subventionne par l'Etat. C'est la formule la plus simple et la plus populaire. Elle suppose l'octroi de subventions de fonctionnement, dont l'Etat est peu friand ;

• Création d'un système de péage : c'est le système le plus impopulaire. 75 % des skieurs promeneurs et 63 % des fondeurs l'exècrent parce qu'il est contraire à l'esprit même du ski de fond, qui se réfère à la liberté. Hormis quelques sites privilégies, il est impossible d'interdire l'accès aux pistes sur la totalité de leur parcours. Un contrôle systématique coûterait très cher;

Mise en place du stationnement payant : simples à percevoir, relativement a indolores ». les droits de stationnement ne pourraient être établis dans toutes les stations en raison de la configuration des lieux.

• Financement par les collectivités locales : les petites communes rurales ne pourraient suffire à la tâche. Les aides des conseils généraux et régionaux restent très aléatoires.

■ Création d'une carte nationale : conçue sur le modèle du permis de pêche, elle serait exigée dans toute la France pour delivrer l'accès aux pistes de fond entretenues. Elle approvisionnerait un fonds national des pistes. Resterait cependant à prévoir les points suivants : autoritės gestionnaires, critères de repartition des fonds, mise en place d'un contrôle.

**●** Le livre tout blanc de Massif Central. — Quatre-vingt-quinze stations et villages de neige ont été répertories par l'association Découverte du Massif Central dans un Livre blanc de la neige de ce massif. Chaque note de ce guide précise la localisation, les accès, la vie au village, les possibilités de ski de fond ou de piste, l'hébergement dans la station. Adresses et numéros de téléphone permettent aux futurs vacanciers d'obtenir renseignements et réservations sur les pistes des volcans d'Auvergne, des Cévernes, du Pilat, de l'Aubrac et de la Margeride, d'Ardèche, du Livradois et du Forez, du Mezenc et du Meygal, du Bourbonnois, de la Madeleine et du Limousin. Séjours ou randonnées, stages d'artisanat, ski en tout genre. De l'air, beaucoup

d'air. \* Découverte du Massif Central. 21. rue Engene-Gilbort, 63000 Cler-mont-Ferrand, Tél. ; (73) 35-22-82

 Création d'une taxe parafiscale sur l'ensemble du matériel de ski de fond : légère, facile à percevoir, équitable, cette taxe dépendralt du bon vouloir de l'administration des finances, n'aime guère un système

● Financement par les associations d'usagers : la F.F.S., le Club alpin francais, l'Union des centres de plein air, etc., pourraient être appelés à prendre en charge les dépenses. A une condi-tion, que l'on invite les skieurs à s'affilier à une association.

● Création d'une taxe de séfour : elle aurait l'inconvénient de pénaliser les hôteliers et leurs clients et d'exonèrer les skieurs ne restant pas plus d'une jour-

Les préférences de la F.F.S. vont à un montage qui ferait supporter une partie des créations de pistes à l'Etat, le reste des investissements et l'entretien seraient pris en charge par les collectivités locales et par les usagers. « Compte tenu des chiftres en notre possession, note l'auteur du rapport, il nous apparait qu'une somme de 10 francs par skieur et par saison serait suffisante pour couvrir la dépense. Cette somme pourrait être partagée par moitié entre les collectivités locales et les associations d'usagers. » Carte assoclative ? Carte nationale de libre circulation? Toutes les formules sont possibles et même combinables.

Faudra-t-il atteindre le chiffre de deux millions de fondeurs, ou la faillite de certains budgets, ou la fuite des skieurs vers les pays nordiques (1) où la neige est belle et gratuite, pour que professionnels et pouvoirs publics décident de s'occuper enfin sérieusement du dossier juridique et financier du ski de fond?

AL F.

(1) A titre d'exemple, la Norvège fait supporter les frais de création et d'entretien des pistes de ski de fond à la Fédération norvégienne de ski, rattachée à la Fédération des orts norvégiens qui la subven

Dans certaines stations suédoises et canadiennes, les hôteliers finan-cent les pistes de fond comme les autres équipements de loisirs, tels que piscine ou sauna.

Dans ce cas, le forfait demandé au client prend évidemment en compte ces dépenses supplémen-taires, mais le akieur ne s'en aper-

(Publicité) = VOYAGE CULTUREL ET SA

CIVILISATION Du 19 Décembre 79 au 2 Janvier 80

avec croisière de 8 jours sur le Nil à bord du M/S LOTUS

Voyage dirigé de Paris à Paris

Rensalgnements et inscriptions **CIVILISATIONS DU MONDE** 

78, rue Olivier de Serres Postes 41.85/41.86 Lic. 61



avion-jet, hôtel touristique, petits déjeuners et une visite guidée de la ville compris. Une semaine pour decouvrir et aimer la Ville Eternelle. Départ samedi d'Orly-Ouest en vol régulier, retour samedi. Possibilité de week-end à partir de 1 090 F.

ORGANISEZ VOS LOISIRS AVEC LE LIEN

EUROPÉEN 44, rue Lamartine, 75009 PARIS
Tel.: 878-20-10
ASSOCIATION UNIVERSITAIRE
CULTURELLE ET TOURISTIQUE
Agrément Tourisme n° 79100 ASSOCIATION OUVERTE A TOUS

**NEIGE ET SKI** 

PRANCE - SUISSE - AUTRICHE - ITALIE SEJOURS MET - MONTAGNE.
CIRCUITS
GRECE - TURQUIE - ITALIE - CORSE - EGYPIE - TUNISIE - SICILE - ESPAGNE - U.R.S.S. - DANEMARK

FORFAITS SPÉCIAUX VACANCES SCOLAIRES
ET INTERSAISON
FORMULES: TOUT COMPRIS SEJOUR SEUL - HOTEL - LOCATION SUR DEMANDE: POSSIBILITES DE VOYAGES SPECIAUX
POUR GROUPES CONSTITUES.

Veuillez m'adresser, sans engage-ment de ma part, votre brochure HIVER 79/80.

Nom:....

Prénom : .... Affice : .....

**Evasion à Rome** une semaine à partir de



Adressez-vous vite à votre agent de voyages.

70 vols vers l'Italie par semaine.

حكذا من الأصل

: 12 page 18.0

and the Chambery of que les futet bien mir Dere Buffafte Be Da. POPERT OF FEET --- - L. pour peter wa Torbus, an nowe see congution de acesta ... : Chambers et &

terrore correctement princis en **résponsable** concernant les insa de la ascuzité ? e Non é. Sarrai-Bournes · a is com d'appet de er a brandt un dosment minte et conte-- ins de décisions fair Tentefris. Je notebre res curmente. Antes-- - - de faire un The Proceeding The cut son mark cie cherchera tout

de le couvrie & thet CSPIN INCO proclame Me Jeantres. Lo haute mones Champs Elsie ist doi! secepter ie grand. Lorsyne Joan. a comenent was the :: : la neige técett, The arbanche, - qui ont: ete tues pies bar prenetent, - Tuques hore pictes. fine the sustainment gramatic esponsable.

Tutte C. ROW, MA

plaintes des par-

en er einem obliges die tente

souvent pour objet e in iennisetion des TATALES LES JURGE des tribunal choses. Mais sort Se Officials pour juger des mainc Ça wennaten ter or des non-skiere. Delaton. Le prese Cour d'appet de Ton one of andall, an iour in ces conditions

1277.1764

police, fuiles riminal to a second e conte Sauveur Pigett republication de la confirme la difficulté in tonetar . C'est plus diffi-

1.000 lits at Spint-Bernard

one de Tourisme. CH

Pontresina OFFICE

Ce Pistes de said les

ilo km de pistes de alpin, 60 monitiera Shi. En plus 45 La l'istes de 🛣 🗰 circuits de 1,5,30

\_\_ (5\_\_\_

神 十 。

### A LA NEIGE

### La sécurité en montagne

(Suite de la page 19.)

Les décisions de Chambéry et de Grenoble prouvent que les juges connaissaient très bien vos fonctions. Dans l'affaire de La Mongie, les attendus du higement de Tarbes sont vagues. On s'est un peu précipité pour jeter un responsable en pâture à l'opinion publique. A Tarbes, on vous demande une obligation de résultat, tandis qu'à Chambéry et à Grenoble on se contente d'exigeque vous exerciez correctement votre métier. »

Constate-t-on, un accroisse-ment des procès en responsabilité pénale concernant les responsables de la sécurité ? « Non », a déclaré M. Sarras-Bournet. conseiller à la cour d'appel de Grenoble, qui a brandi un dossier relativement mince et contenant vingt ans de décisions judiciaires, a Toutefois, le nombre des plaintes augmente. Autrefois, la veuve d'un alpiniste tué en course refusait de faire un procès aux auteurs de l'accident en se disant qu'ils appartenaient à la même race que son mari. Aujourd'hui, elle cherchera tout de suite le fautif et, nous, magistrais, sommes obligés de tenir compte des plaintes des particuliers, »

Ce souci de se convrir à tont prix est contraire à l'esprit montagnard, a proclamé Mª Jean-Marc Cazeres. « La haute montagne n'est pas les Champs-Elysées, a dit l'avocat. Celui qui sort des pistes de ski doit accepter le risque qu'il prend. Lorsque Jean Ajanassiej a déclenché son virage pour voir si la neige tenait. il a provoqué une avalanche. 1200 mètres plus bas prenaient, eux aussi, des risques hors pistes. Il ne taut vas systématiquement chercher un responsable. »

En fait, la condamnation pénale a très souvent pour objet de fonder l'indemnisation des victimes. Les juges du tribunal correctionnel sont sensibles à cet aspect des choses. Mais sont-ils compétents pour juger des montagnards? « Ca m'ennuigrait d'être jugé par des non-skieurs, ndu Mº Delafon. Le presi dent de la cour d'appel de Toulouse me demandait, un jour, la différence entre un téléski et un remonte-pente. Comment voulezvous, dans ces conditions, qu'il comprenne un accident? Messieurs de la police, faites des croquis et prenez des photos pour éclairer le tribunal! »

Le colonel Sauveur Piguillem, sécurité a confirmé la difficulté d'un constat. « C'est plus diffi- | Paris. Tél : (1) 256-30-50.

cile de constater un accident de ski qu'un accident de la route. Tous les paramètres sont changeants. Nous essayons de dresser des constats avec notre sens de montagnard.»

Il appartenait aux guides, aux moniteurs et aux secouristes présents dans la salle d'exprimer leurs inquiétudes. « Dans le domaine du ski de piste, notre responsabilité s'étend à l'ensemble du domaine skiable, a explique M. Christian Reverbel, chef des pistes de l'Alpe-d'Huez. Savezcous qu'il existe la notion de « piste de fait », c'est-à-dire qu'une piste devient une piste lotsou'il existe cina ou six traces. Nous devon's prendre notre balai pour les effacer sinon le juge nous dira : « Vous auriez dû assurer la sécurité, là-aussi. »

Un pisteur-artificier : « Quand je jais partir des avalanches, fat toujours peur d'atteindre le village situé en aval. Si je devais être responsable en cas d'accident je ne declencherai plus

#### Les inconscients et les lâches

Jean-Pierre Pecchio, directeur des pistes de Courchevel : « Si nous tenions compte des sondages que nous pratiquons pour connaître l'état du manteau neigeux, nous fermerions certains massifs pendant deux mois d'hiver en raison des risques. D'ailleurs, il y a des responsables qui hissent le drapeau à damier noir et jaune signalant les dangers d'avalanches et qui le laissent toute la saison pour plus

de tranquillité!» Il existe des pousse-au-crime : les remontées mécaniques, dont on a fort peu parlé mais qui lachent en altitude, sans information ni précaution, des citadins patauds; les promoteurs

dios, vantent les charmes du ski hors piste, mais pas ses dangers.

Les pisteurs-secouristes rechignent quand on leur dit qu'il leur faut assumer les imprudences des inconscients ou la lacheté des maires qui chargent Pierre ou Paul de la sécurité et ne veulent plus en entendre parler. Ils ont cependant conscience que leur profession, disposant depuis le 5 octobre d'un brevet national, doit assumer ses responsabilités, d'autant qu'elle ne peut à la fois vivre

des exigences nouvelles de sécu-

rité et refuser d'y répondre. M. le substitut Berger a rappelé, à juste titre, que la notion d'acceptation du risque appartient au passé. « On fait la queue au Cervin, a-t-il rappelé. Aux Arcs, on a abaissé un col de plusieurs dizaines de mètres. Non la montagne n'est plus la mêms. D'autre part, voire pro-Jession vient d'être réglementée : pous savez, donc vous pouvez, donc vous devez assurer la sécurité. Acceptez que le juge recherche voire responsabilité dans le cadre de vos obliga-

tions. » Denys Pinatel a exprimé l'opinion genérale en acceptant ce point de vue « à condition au'on ne nous demande pas une obligation de moyens... sans moyens ». La sécurité des pistes, ça veut dire des kilos d'explosifs, un nombre suffisant de pisteurs, une formation à la prévention et aux secours, et, enfin, du matériel. Voilà qui est parier clair et oui change agréablement des aréopages où mélangeant les risques du ski de piste, ceux du ski de randonnée et ceux de l'alpinisme de haut niveau, on s'empresse de dire que le responsable, c'est la victime...

ALAIN FAUJAS.

### Skier dès la Toussaint

Selon l'Association des maires de stations de sports d'hiver, il est possible de skier des les vacances de la Toussaint dans certaines stations alpines qui ouvrent partiellement leurs

● La Plagne-Bellecôte : location et forfait pour les remontées mécaniques à partir de francs par personne pour gne, 66, Champs-Elysées, 75008

• Tignes : location et forfait pour les remontées mécaniques a partir de 630 francs par personne pour une semaine. Office du tourisme, 73320 Tignes, tél. (79) 06-15-55.

 ▼al-d'Isère : séjour en hôtel, forfait pour les remontées mécaniques et stage de ski à partir de 1 145 P par personne pour une semaine. Office du tourisme. B.P. 28, 73150 Val-d'Isère, tél. :

● Val-Thorens : pour tout renseignement, s'adresser à Maison des Trois-Vallées Le Printemps, 64, bd Haussmann, 75009 Paris. Tél. : (1) 285-22-22, poste

• Les Deux-Alpes : pour tout renseignement, s'adresser à Maison Alpes-Dauphiné, 2, place André-Malraux, 75001 Paris, tel. : (1) 296~08-43 et 296-08-56.

### FLAMBÉE SUR L'OR BLANC

savoyardas, da logementa &

moins de 6 000 trancs la mêtre

carré et que les ventes evalent

attaint leur niveau le plus élevé

- Tout s'arrache maigré des

prix souvent délirants -, note un

agent immobilier de Chamonix,

M. Claude Dimet, dont les pro-

grammes se traitent entre 6 000 et 9 000 trancs le mètre. La val-

lée de Chamonix semble être

moins touchée par «l'inflation

des climes - que les autres sta-

tions membres de France Ski In-

ternational, Alnsi, les Arcs ont-ils

franchi all'agrament, cette annés.

le seuil de 1 million de centimes

pour 1 mètre carré de plancher

'OR blanc » flambe dans les Alpes : les prix, cette année, ont atteint des « sommets ». Alors que se poursuit l'aménagement immobilier des stations de ski de moyenne et de haute altitude, el que plus de vingt mille lits nouveaux ont été mis sur la marché en 1979, on s'arrache les nouveaux mètres carrés construits en

La piupart, des promoteurs reconnaissent avoir « bien vendu » l'hiver dernier et pendant l'été des studios et des appartements dont les prix peuvent pourtant paraître dissuasits. Une étude de l'institut national de la statistique el des études économiques de Rhône - Alpes, publiée en soût 1979, notait qu'on ne trouvait

#### Un marché vulnérable

habitable.

tions savoyardes, certains pro-Lorsque fut lencé, il y a trois grammes ir is ent déjà le milans, le programme de Meribelhuit immeubles-chalets ilon de centimes. A La Ciusaz la moyenne des prix atteint un peu à l'écart de la station les prix au mètre carré se négo-9 000 francs at on pracise aux ciaient autour de 7 500 francs. acheteurs on puissance que leur capital sera « magnifiquement lls atteignent aujourd'hui protégé » et l'éventuelle revente 13 000 trancs sans que la cliendes studios et des appartements tèle se montre plus réticents lors de l'achat d'une résidence < rapide et facile ». La crise dans les secteurs immobiliers secondaire de quelques dizaines enregistrée à la sulte des avede mètres carrés. C'est à Courianches meurtrières de 1970 a pourtant démontré que ce marchevel (1 850 m) que le carré de mètre sur 1 mètre est le plus cher : entre 16 500 et ché pouvait être vuinérable aux seuls aléas météorologiques. et 17 000 francs dans le jardin alpin ! Dens la station savoyarde la plus recherchée, rares sont La vanue, voici près de deux ans, dens plusieurs stations des les projets proposés en-dessous Alpes, du promoteur Guy Merlin, de 11 000 trancs le mètre carré. puis de son concurrent Jacques « Les prix en montagne n'ont pas Ribourel, qui souhaitalent, l'un plus de signification que la valeur

et l'autre, « casser les prix » actuelle du lingot. L'or blanc en montagne, n'a pas eu l'affat est en folie », reconnaît un promoteur de Courchevel qui n'a escompté (le Monde du 11 noeu toutefois aucun mai, au cours vembre 1978). Eux - mêmes ont dû augmenter leurs prix et leurs de ces derniers mois, à écouler nouveaux programmes, qui seson stock d'appartements. ront ilvrés en 1980, dépasseront Les stations de moyenne afti-7 000 francs, voire 7 500 francs tude sont, elles aussi, atteintes au mètre carré. Ce qui en monpar la formidable hausse des tagne peut encore être qualitié prix et par l'« avalanche » des de = reisonnable »... acheteurs, essentiellement d'ori-

CLAUDE FRANCILLON.





Tel. (79) 08,15,55 Tylex 980030

#### DESSERTE AÉRSEMME DES STATIONS

gine Irançaise. Ainsi à Châtel et

à Combioux, deux petites sta-

Cent soixante-seize pistes de self supplémentaires seront des-servies par avion cet hiver, à partir de l'aéroport de Lyon-

Tous les jours, sauf les diman-ches et jours fériés, il s'agit des stations de Méribel, Courchevel,

stations de Meribei, Courchevel, Pralognan, Les Menuires, ValThorens, La Plagne, Les Arcs, Tignes et Val-d'Tsère.

Tous les week-ends, ces vols concernent les stations de Channousse, Villard de Lans. Chamrousse, Villard - de - : Saint-Pierre-de-Chartreuse, Deux-Alpes et Alpe-d'Huez.

\* Aéroport International de Lyon-\*\* Aeroport internations un division service relations publiques.

161.: (78) 71-95-26. S.A. Philibert,

161.: (78) 23-10-56.

Le prix de l'ailer simple varie,

selon les destinations de 100 F à

150 P.

### RIO **CARNAVAL** 5 800 FF

10 iours Paris-Paris/Transfert hôtel 4 étoiles/chambre plus petit déjenner, du 12 février au 22 février 1989, av. programi prêt/brochure à sortir le 26-11.

NOUVEAU MONDE

8, rue Mabillon, 75006 PARIS T6L: 329-40-40 - I4c.: 1271.



CHAMPERY. Ski à travers 12 vallées, 17 remontées méc., 650 km de pistes, un seul abonnement. Forfait semaines bianches dés 1.175 FF, en appartement ou hôtel demi-pension tout compris. Centre sportif : plscine couverte, curling, patinoire, OFFICE DE TOURISME, CH 1874 Champéry. Tél. : 1941/25/791141. Télex : 25980.

LEGIFIC

...

1.1

Land of Table

1.000 lits en hôtels et chalets, région Verbler/Grand Saint-Bernard. FORFAIT - SEI en pension complète. 7 jours. De 490 à 835 FP. ESS 6 demi-journées 130 FF. Remontées mécaniques : 280 FF. Vacances idéales pour famille. OFFICE DU TOURISME, CE 1938, Champex-Lac. Téléphone : 1941/26/41227.

1.800-3.250 m. 7.500 lits en hôteis et chalets.
22 remontées mécaniques, 35 pistes de descente.
Semaines de ski avantageuses en nov-déc., janv.
et avril de 341 à 670 FF Thôtel, passeport ski,
école de 3ki, piscine couverte).
Office de Tourisme, CH 3906. Saus-Fee. Tél. 1941/28/571457. Télex 38230.

Pinfestal Engadine - 1.800 mètres le but du connaisseur pour tous les sports d'hiver l ENGADINE - 1.800 mètres Information : OFFICE DU TOURIBME. CH 7504 Fontresins. Téléphone : 1941/82:6 64-88.



# L'autriche, le pays fête l'hiver.



En Autriche, l'hiver n'est pas une saison: c'est une fête. Chaque vallée est un nouvel enchantement, chaque village une surprise. Une fête où chacun est heureux à sa façon. Les skis aux pieds, dans la solitude d'une forêt enneigée ou le soir, dans l'ambiance animée d'une taverne. Pour être de la fête, renvoyez le coupon à l'adresse ci-dessous ou allez voir votre agent de voyage, 7 jours en demi-pension à partir de 590 F.

| 1 | Nom _   |          |          |          | <u></u> _   |   |
|---|---------|----------|----------|----------|-------------|---|
|   | Adresse | بـــــــ | <u>.</u> | <u> </u> | <del></del> | _ |
| - |         |          |          |          | · ·         | _ |
| \ | /Ше     |          |          |          |             | _ |

AUSTRIAN AIRLINES II

- par compa

\_\_ 55 COL 503 ORL 800

THE DIEL CHANGE

and age along Grade Comme

IT BU TOURISME

### BOUQUINS

#### GUIDES DE CŒUR

Mieux appréhender un pays inconnu, pouvoir le « percevoir » avant de s'y rendre, tel est le but de la nouvelle collection des guides Flammarion. Pas des guides « classiques », donc, mais des manières d'essais sur leur propre pays, écrits par des hommes qui l'alment intensement et savent nous expliquer pourquoi. Ainsi. Yann-Lukas Le Liboux nous fait-il partager son enthousiasme pour sa Bretagne, ainsi Renzo Salvadori, qui a toujours vécu à Venise, nous emmène-t-il au long des canaux, de Saint-Marc à la lagune, s'efforçant l'un comme l'autre de nous montrer toujours la face cachée des choses, s'attachant à expliquer tous les « pourquoi » et tous les

« comment ». Bien mis en pages, d'un format normal, sobrement illustrés de quelques photos et surtout des étourdissants croquis que l'architecte Albert Laprade, récemment disparu, glanait à chaque coin de rue, ces livres intelligents comportent de surcroît un chapitre « pratique » indispensable.

\* Flammarion Ed. La Bretagne, par Y-L. Le Liboux, et Venue, par R. Salvadori. (A paraitre : FECOSE.)

#### **MANTES-SUR-LOIRE**

Qui aime Nantes, « la Venise de l'Ouest », prendra un grand plaisir à suivre Paul Morin libraire de son état et dont un appareil photographique est le violon d'Ingres (on tui devait deià Fleurs de sel recueil de photos prises dans les marais salants de Guérande, édité par Le Chêne) — dans sa prome nade à travers sa ville

De la cathédrale, qu'il nous rière un écran d'arbres aux couleurs de l'automne, aux rues sans voitures de Sainte-Croix, de la place Royale à l'île Feydeau en passant par le port, et du passage Pommerave à la place Graslin, Paul Morin, par le truchement de son objectif, nous donne à voir une ville dont il est visiblement épris.

★ Le Chêne/Hachette. Nantes, ue de Loire, par P. Morin.

#### TOITS DU MONDE

Pour avoir fait neuf longs voyages (on pourrait même dire neuf « expiorations ») dans les pays himalayens, Philippe Blanc peut prétendre les bien connaitre. Le Tibet vivant qu'il vient de faire paraître se complète de trois chapitres consacrés au Bhoutan, au Sikkim et au Ladakh. C'est tout l'Himalaya, donc, qu'il a rassemblé dans ce livre où, à côté d'un choix de cent douze planches photographiques, figure un terre très complet de présentation : géo-graphie, histoire, arts, religions, contumes, rien ne manque à son

A l'heure où a semblerait que le Tibet veuille s'entrouvrir au tourisme (le Monde du 8 septembre), l'ouvrage arrive à point

\* Guy Le Prat, éditeur. Tibet vivent, par Ph. Blanc.

### MONTAGNES D'ARABIE

La vertigineuse architecture du Yémen. la beauté de ses montagnes, l'attachante monotonie de ses plaines étonnamment vertes, les turbans et les poignards, les yeux lourds de khôl des femmes qui vont, l'amphore sur l'épaule, du puits à leur maison... Village d'Arabie heureuse nous conte en cent huit pages un voyage que quatre-vinat-seize photos illustrent

Pascal Maréchaux connaît aussi bien le Yémen que l'art de nous le montrer - et de nous faire partager son enthou-

★ Le Chêne, éditeur. Villages d'Arabie heureuse, par Pascal Ma-

#### INDIENS D'AMAZONE

Quand les Européens arrivèrent au Brésil, le pays comptait près de cinq millions d'Indiens. Aujourd'hui, blen des siècles plus tard, il n'en reste que quelque

tribus du haut Xingu, dans le Mato Grosso, c'est-à-dire à peu près au centre du pays.

Orlando et Claudio Villa-Bôas, les deux frères qui ont consacré leur vie à la sauvegarde des derniers Indiens, ont écrit le texte que Maureen Bisilliat, photographe d'origine anglaise qui vit au Brésil depuis 1952, a illustré de main de maître.

Les cent soixante photos qu'elle a sélectionnées parmi les milliers de clichés emmagasinés lors de ses expéditions nous montrent. comme seul pourrait le montrer un ethnologue doublé d'un grand artiste ces hommes et ces femmes de l'Amazonie, leurs rites, leurs secrets, leurs peintures corporelles rituelles, leurs coiffures de plumes et leurs bijoux, bref, leur vie quotidienne qui n'a jamais changé depuis qu'existent les Indiens.

Dans la lignée des ouvrages photographiques d'Emil Schultess sur l'Afrique ou de Leni Riffensiahl sur les Nouba, un livre

★ Le Chêne, éditeur. Indiens du Xingu, par O. et C. Villa-Böas, photographies de M. Biailliat.

**OBJECTIFS** 

A propos de photographie, les utilisateurs de matériels de

réjouiront probablement d'apprendre que, sous le titre Nikon-Nikkormat, les éditions Paul Montel font paraitre un a manuel » ezhaustif des productions de la marque.

prise de que signés Nikon se

Chaque modèle de caméra, chaque objectif, chaque accessoire de la gamme y est pré-senté et analysé, et trois cent cinquante illustrations, schémas et tableaux complètent cette reme de détail où ne manauent ni une vis ni une lentille.

★ Paul Montel, éditeur. Nikon Nikkormat, par L. Bernard d'Ou-trelandt et Clyde Reynolds.

#### BONNE NATURE

Si la nature est à la mode faut-il encore la connaître : le Dictionnaire de la nature perses connaissances en mettant à sa disposition une importante série de notions essentielles.

De présentation claire et pra tique, l'ouvrage, bien illustre emble un très grand nombre d'articles et décrit les phénomènes qui ont présidé à la vie, son apparition sur la Terre et les mécanismes lui permettant de se perpétuer.

\* Editions Solar. Dictionnaire de la nature.

J.-M. D.-S.

#### PAS D'ACCORD

### Avignon ville ouverte

Après l'article € L'ordinateur, ange ou démon », relatif au récent congrès du Syndicat national des agents de voyages (le Monde du 6 octobre), M. Joël Bameule, président de l'Office de tourisme d'Avignon, nous a fait parvenir la lettre suivante :

Avec surprise, nous avons lu qu'« il n'existe pas de visites régulières et organisées de villes comme Avignon 2.

Or, nous vous signalons que, depuis 1973, l'Office de tourisme organise des visites d'Avignon commentées par des guides

conférenciers agréés par la Caisse nationale des monuments historiques.

Ces visites ont lieu régulière ment pendant les mois de juilet, août et septembre, aussi bien en français qu'en allemand et en anglais. En dehors de la saison, des guides trilingues sont à la disposition des touristes sur sim-

En 1976, 11 139 personnes ont été guidées dans Avignon seule-ment, en 1977, 18 852 et, en 1978,

### **Philatélie**

FRANCE : Simone Weil.



La série des € Personnages cálèbres s de l'année continue sa progression par l'é mission d'un l'émission d'un timbre (avec sur-texe) représentant l'effigie de Simone Weil (1909-1943). Vente générale is 12 novembre (45\*/ 79). — Retrait pré-vu le 8 juin 1980.

Carminé et brun.
Format 22×35 mm. Dessin et gravure de René Quillivic. Tirage :
3 000 000 d'exemplaires. Impression
talle-douce, Atelier du timbre de
Périgueux.

Mise en vente anticipée :

— Les 10 et 11 novembre, de 9 h.

à 18 h., par le bureau de poste
temporaire ouvert à la Maison des
Cantraux, 8, rue Jean-Goujon,
Paris-8, — Oblitération «P.J.»
dans le cadre du 33° Salon philatélique d'automne.

— Le 18 novembre.

Le 10 novembre, de 9 h. à 12 h., à 12 R.P., 52, rue du Louvre, Paris-1er et au bureau de poste de Paris 41, 5, avenue de Saxa, Paris-7e et de 10 h. à 17 h., au Musée de 1s poste, 34, boulevard de Vaugirard, Paris-15e. — Boites aux lettres spéciales pour «P.J.».

#### Nouvelles brèves

· CAMEROUN: Animous en vois de disparition: 50 F. Ehinocéros; 60 F. Giraje; 60, Gorille; 100 F. Eléphant, et 100 F. Panthère. Offset, Cartor S.A. Dessins de Joëlle Lam-bert et Pierrette Lambert pour le Gorille et la Panthère.

• CONGO: Aménagement hydro-electrique de Moukoukoulou, 30 F et 45 F. Offset, Cartor S.A. Dessin (sujet unique) de G. Bazolo. • GABON: 75° anniversaire du Rotary international, 80 F (P.A.). Hélio, Périgueux. Dessin de M.-G. Chaude.

HAUTE-VOLTA: Une série des e olseaux prolégés » : 5 , vautour royal : 10 F, la huppe : 15 F, charo-gnard : 25 F. grandes aigrettes : 35 F. autruche : 45 F. grue couronnée, et 200 F. Offset, Edila, Dessin de Sassa-

E. Nacoulma.

• MAII: 180° anniversaire de la naissance de l'explorateur Bené Calllé, 120 F et 130 F. Taille-douce, Périgueux. Dessin et gravure de Claude Haley.

• NIGER: « Fêtes annuelles de Bororos », 45 F et 60 F. Offset, Edile, Dessins de J. Caife.

• TAIWAN: Carnets: a) seize timbres, 3×1, 9×2 et 1×5, 6, 8 at 10 dol. (50 dol.); b) quinze timbres de 2 dol. (30 dol.). — Entier « aérogramme », 4,50 dol.

• WALLIB-ET-FUTUNA: 3° Expo-

gramme 3, 4,50 doi.

• WALLIS-ET-FUTUNA: 3ª Exposition mondials des télécommunications, 120 F (P.A.). Héto, Périgueux. Dessin de J.-B.R. Chesnot.

• WALLIS-ET-FUTUNA: Détails d'œutres d'artistes wallistens et fu-tuniens, 27 F (Mme Sutita); 65 F (M: A. Pilioko) et 78 F (Mme Su-tita). Nº 1608

FRANCE : La Lorraine. Dans la série des « Régions » la Lor-raine comble son retard ; capendant

in reste encore tross timbres à venir. Les retardataires sont la Corse, la Guadeloupe et la Provence - Alpes -Côte d'Azur. Vente

l reste encora trois

7 novembre 1980.

2,30 F, janne, noir et rouge.
Format 22×38 mm. Maquette de
Henri Fuss. Tirage non précisé, timbre d'usage courant en valeur d'appoint Impression hélio, Atelier du
timbre de Férigueux.

Mise en vente anticipée :

— Les 16 et 11 novembre, de 3 h.
à 18 h., aux bureaux de poste temporaires : à la mairia de Nancy et
à la mairie de Metx. — Oblitération
e P.J. > identique pour les deux
lieux.

sux bureaux de Nancy R.P. et de Metz R.P. — Boltes aux lettres spéciales pour «P.J.».

#### **Bureaux** temporaires des manifestations

○ 57000 Strasbourg (rue des Ro-mains), le 4 novembre. — Exposition du club sérophilatélique « Concordo ». ○ 75010 Paris (36, rus de l'Echl-quier), les 7 et 8 novembre. — Congrès national de la Fédération des associations sportives culturalles et d'entraide de l'équipement. ○ 59500 Douai (Hôtel de Ville), du 9 au 19 nov. — Semaine franco-britannique.

britannique.

© 13309 Martignes (salle d'exposi-tion l'Aigalier, piace du 8-Mai), les 10 et 11 novembre. — 25e anniver-saire du club philistilique. © 27696 Saint-Sébastien-de-Morsens (Mille Club), les 17 et 18 novem-bre. — Pramière exposition philisté-lique.

O 53808 Clermont-Ferrand R.P., le cachet à date grand format lilustré du guichet philatélique a été modi-flé légèrement, il sara mis en service

tomne se déroulera, du 9 au 11 novembre, à la Maison des centraux, 8, rue Jean-Goujon, Paris-8°, comme d'habitude, mais, cette foia, sous le signe a Union syndicale» (C.N.B.P. et C.S.F.P.). Un jury désignera les plus beaux timbres : Autriche, France (depuis un au), TOM et les pays africains (langue française). Le timbre « Simone Weil » sera en vente « P.J.». Souvenirs : entiar repiqué (3 F), enveloppe « P.J.» (6 F), carte postale (6 F) et une plaquetta (12 F). L'ensemble 32 F + 16 F port, chez le commissaire général M. Jean Farcigny, 33, rue d'Estienne-d'Orves, 92460 Courbevoie, C.C.P. 6308 - 45 G. Paris.

ADALBERT VITALYOS.

The second section and second 2 12 2 20 20 20 CH 45 - 1 2 25 - 375/38-71 18 18-44-1 genen sietlingher ef 125527 ie 1836 \$ 600 Serious leurs series SI-Single SET ales, E. Hong. a pata Lindustrie lourde en a cosaque de Lagardère y munit TE QUE DEFENTAR N'ANétares qui moisi studios de sinéma ent martin promise militan de pas-35 65 Tais modes TE es de Mitte Vollerit, de d garrie Lach - Dautshie et, de: g Freet maken. La casague de aug 3 in une grande marque de

mentaires s'était resirée : l'ou and an abroant de partures Jactus Weitre-mon avail attent 15. We. atematical, sion que and car a ligne n'avait pas ent a covertement freind tea inchestamas et que l'enster twait pes remplace la bill en cars e panier de la monse. On pourrait multiplier les exem

pes Le cur-sang, conquête dusst adore sux premiers. spes 12 momphe, sacrifie & court a ter - fi est un baromette. Or. gross reprises, une vive seconse ger diestler i algunia.

\_\_ première !cis. c'était l'autre gena ne lau polo de Bagatelle, où. paient leu deux ventes que nous sins dejà évoquées (1). L'une de as ventes proposait la totalité de effection ou regretté Maurice Chice Les dispersions après décès. assist toujours des offres plus estes : on n'a pas de falsons de emparter que telle jument est a fach mete sux encheres parce que ....

En avion, voi

En Corée, il existe une

me encestrale:

siteur est toujours

ae, et cette coutu

nos brochures sont parues! Circuits en Asie du Sud-Est : la Thaïlande, la Malaisie ou Hong-Kong. Voyages au bout du monde, au Brésil, le Pacifique Sud ou le Mexique. Hôtels-clubs aux Baléares en Tunisie, ou Yougoslavie. Croisières sur le Nil ou aux Antilles. Séjours à Ceylan, Haïti, Bali. Week-end à Dubrovnik et Bucarest. Minis voyages pour Noël ou la fin de l'année. Nous avons réuni dans nos 2 brochures : HORIZONS LOINTAINS et AIR VACANCES Je voudrais recevoir les brochures HORIZONS LOINTAINS et AIR VACANCES. les formules les plus variées pour votre plaisir, pour que vous puissiez cet hiver vous évader du quotidien, retrouver le soleil et la mer, découvrir d'autres civilisations. Le TOURISME FRANÇAIS n'est pas une organisation de voyages comme les autres. Nous vous apportons un service complet, efficace et précis pendant vos vacances. Avant votre départ nous vous aidons à choisir avec des réunions le tourisme français information. Au retour nous vous offrons de participer à des réunions retrouvailles. Vous pouvez faire confiance au TOURISME FRANÇAIS. Il connaît bien et depuis longtemps les goûts des français en vacances. 96 rue de la Victoire 75009 PARIS - Tél. 280.67.80



Se and

### Hippisme

حكذا من الاصل

### LES CONQUÉRANTS DU SUPERFLU

velles fortunes — par conséquent d'activités coudainement prospères, - les courses ont souvent élé un révélateur d'évolutions économiques encore discrètes ailleurs. On y a vu, bien avant que les économistes n'analysent le phénomène, le coton s'effilocher et M. Boussac passer le relais à des confectionneurs de tissus de quatre sous, faisant fabriquer leurs séries, hors des charges sociales, à Hongkong ou Bogota. L'industrie lourde avait dispans de l'enclosure et celle de Matra, en la casaque de M. Jean-Luc Lagardère, y avait pénétré, alors que personne n'annoncalt encore une crise de la sidérurgle. Les écuries qui moissonnaient l'avoine dans les fosses d'orchestre des music-halls ou sur les plateaux des studios de cinéma ont régressé au premier million de postes de télévision en service. A notre connaissance, il ne reste que trois survivantes, aimables mais modestes : celles de Mme Volterra, de M. Benoît Léon - Deutch et de M. Robert Hakim. La casaque du P.-D.G. d'une grande marque de produits alimentaires s'était retirée et celle d'un fabricant de parlums (Jacques Wertheimer) avait atteint au niveau international, alors que le souci de la ligne n'avait pas encore ouvertement freiné les inclinations de l'estornac et que l'antirides n'avalt pas remplacé le bilteck dans le panler de la mena-

On pourrait multiplier les exemples. Le pur-sang, conquête du superflu, est adoré aux premiers signes du triomphe, eacriflé à ceux du déclin. Il est un baromètre. Or, à trois reprises, une vive secousse vient d'agiter l'alguille.

La première fols, c'était l'autre semaine, au polo de Bagatelle, où avaient lieu deux ventes que nous avons déjà évoquées (1). L'une de ces ventes proposalt la totalité de l'effectif du regretté Maurice Olivier. Les dispersions après décès suscitent toulours des offres plus élevées : on 'n'a pas de raisons de soupconner que telle jument est offerte aux enchéres parce que,

CLITTING.

peut-être, elle porte des jumeaux ou tel cheval parce qu'il a manifesté une inquiétante sensibilité à un tendon. On pouvait donc prévoir que les prix allaient être élevés. En falt, dans de nombreux cas, ils se révélaient déments. De mêma que, dans une autre vente fiévreuse. deux jours plus tôt, on avait vu Guy de Rothschild quitter la salle au bout de dix minutes, la plupart .des amateurs français renonçalent,

Les e gros numeros e ne laissalent

en présence que les mandataires d'acheteurs arabes ou américains, On touchait alors, non pas du doigt, mais du bout du marteau du commissaire-priseur, le phénomène des pétrodollars. On percevait la fièvre de l'argent qui ne sait plus où s'employer. A un certain moment, le crieur se trompait de 100 000 francs enchainait à 460 000. Aucune Importance : on repartait de plus belle à 470 000. Cette folie aboulissait (pour le compte, semble-t-il, d'un Américain, dont le nom n'est pas encore connu) à un record du monde : 2 450 000 francs pour un foal (poulain de l'année) par Riverman et Valita. En 1975-1976, fors de la grande dépression des courses. même poulain eût difficilement trouvé preneur à 100 000 francs. L'an passé encore, son prix se serait situé autour de 300 000 francs. A 2 450 000 francs, tous les points de repère éclatent. Ce prix pour un semblable poulain, c'est celul

#### Encore une histoire de gros sous

il s'agit de la première victoire de portée internationale de l'écurie Fustok. Elle n'est certes pas le résultat d'un hasard : depuis trois ans qu'il fait courir en France (et, en même temps, aux Etats-Unis). M. Fustok a probablement investi, chez nous, avec l'écurie qu'il a fait construire à Chantilly, une bonne trentaine de millions de francs. Elle ne restera pas isolée : le propriétaire, qui a déjà gagné en France, cette année, vingt-six courses, achète actuellement tous les chevaux de qualité, prêts à courir, qui peuvent

de 20 francs pour 1 litre d'essençe, de 300 000 francs pour le lingot de 1 kilo. Dans la fragile foulée du petit foal, toutes les monnaies se lancent dans un galop fou.

Vendredì passé, la folie e'est confirmée, à Newmarket cette fois. L'adjudication d'un yearling (poulain de l'année précédente) par Lyphard et une jument d'une vieille souche Volterra a mis en présence Robert Sangster, l'un des organisateurs, en Angleterre, des paris sur le football, Sir Freddie Laker. l'homme des traversées de l'Atlantique à bon marché, et l'un des princes du pétrole qui s'était déjà manifesté à Bagatelle. Le pétrole l'a emporté, à 625 000 livres, nouveau record d'Europe, tout proche du record du monde (1500 000 dollars).

Le troislème révélateur est appenu l'autre dimanche avec l'arrivée du Grand Critérium, la plus grande ans », celle qui, en principe, distribue les pramiere rôles pour la salson sulvante, On y a vu triompher - avec celul de ses deux représentants qui avait le moins de chances — l'écurie arabe Mahmoud Fustok. Le pétrole, en l'occurrence, devançait, dans l'ordre, l'industrie de la chaussure, les produits de beauté (le bidon de fuel va-t-il, dans le budget des ménages, reléguer l'anti-rides ?) et le café.

être à vendre. Et avant atteint en trois ans. le haut de l'échelle en piat, il entend étendre ses ambitions à l'obstacle. Ainsi perçoit-on au bord des pistes, mieux que dans les conquêtes passent par l'abstraction de litres ou de raisons sociales -la mainmise du pétrole sur l'Occident. Mainmise, en l'occurrence, précisons-le, courtoise et qui reste de bon ton : si M. Fustok ne peut que se féliciter d'avoir ancré un derrick à Longchamp, Longchamp

d'amis - n'a jamais eu à se plain-

Après les gros sous qui devien nent de plus en plus petits, quelques lignes, tout de même, sur les chevaux qui deviendront grands. La victoire, dans le Grand Critérium, de Dragon, qui n'était là que pour aider son compagnon d'écurie in Filar, a stupéfié. L'explication la moins invraisemblable tient à l'état du terrain. Il était lourd (4,1 au « pénétromètre »). D'autre part, la lice avait été déplacée, offrant un couloir de terrain neuf le long de la corde. Faisant le train pour son coéquipler, Dragon accomplit tout le parcours à la corde, donc sui le bon terrain. Au contraire, ses à l'extérieur lorsqu'ils sont venus l'y attaquer. Il est tout à fait possible aussi que ce Dragon — pas du toui mal né puisque par Phaéton et une fille de Dan Cupid appartenant à la même souche que la mère de le pensait jusqu'icL

li y a una histoire à son sujet et - voyez comme l'argent est omniprésent - elle est encore de gros sous. La mère de *Dragon*, Drogue, a accompli sa carrière de courses (comportant une victoire à Evry) chez l'entraîneur Alexandre Lieux. Lorsque celui-ci cessa son activité, il la vendit 7000 francs Ce demier présenta le premier fils de Drogue, qui n'était autre que Dragon, aux ventes de Deauville d'août 1978. Après que le poulain eut été retiré faute d'enchères. I le vendit 30 000 francs à un entral

Six jours avant le Grand Critérium, l'entraîneur, après avoir fait accomplir à Dragon des performances montrant qu'il s'agissait d'un poulain d'avenir, le revendait 600 000 francs à Mahmoud Fustok. Qu'on n'aille pas médire, devant cet entraîneur, de l'inflation des pétrodollars...

LOUIS DÉNIEL

A ceder, proximité immédiate



Découvrez ses multiples attraits: 340 jours de soleil par an, des plages de sable . fin, des hôtels modernes, très confortables, avec animation et équipements sportifs. Sans oublier tous ses trésors archéologique ses monuments grecs ou byzantins. Découvrez enfin la chaleur de l'accuelt chypriote car l'hospitalité est un mot qui a trouvé ses racines à Chypre. Consultez voire Agent de voyages.

OFFICE DO TOCIRISME

Cuprus Airuaus 50, Champs-Bysées, F-75008 Paris, Tel.: (1) 225.22.99.

13

Pour recevoir une documentation gratuite, retournez cette annonce avec vos nom et adresse à l'Office du Tourisme de Chypre 50, Champs-Bysées, F-75008 Paris.

## Seychelles

SÉJOUR à MAHE 10 j. - f. 5.990\* COMBINÉ MAHE · PRASLIN LA DIGUE 17 j. - f. 8.410\* @@@

KUONI c'est aussi グラグリカイチ CEYLAN/Sri Lanka circuit 10 j. -f. 4.880\* PÉROU · BOLIVIE · AMAZONIE circuit 17 j. - f. 12.240\* DTD MÉXIQUE · GUATEMALA grand circuit 23 j.-f.15.500\*

VOYAGES KUONI 75008 PARIS - 33, bd Malesherbes - Tél. 265,29.09 75009 PARIS - 12, bd des Capucines - Tél. 742.83.14

ET CHEZ VOTRE AGENT DE VOYAGES

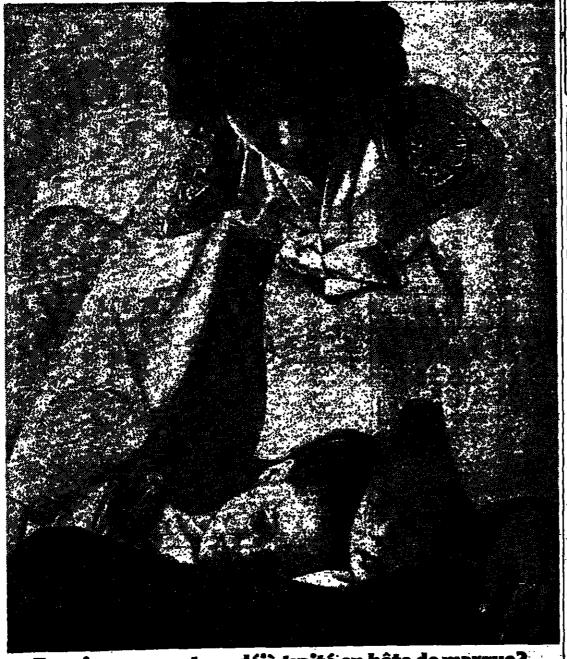

En avion, vous a-t-on déjà traité en hôte de marque?

En Corée, il existe une coutume ancestrale: un visiteur est toujours considéré comme un bôte de marque, et cette coutum yous l'apprécierez sur Korean Air Lines.

Pour qu'une compagnie

risme français

aussi spectaculaire que le nôtre en seulement 10 ans, il fant qu'il y ait des raisons. Soyez notre hôte. Et vous serez agréablement surpris de découvrir pourquoi la plus jeme compagnie internationale Asiatique est

Bastia-Corse - hôtal-restaurant 50 chambres - tout contact Trovail toute l'année - chiffre d'affaires prouvé - Prix à Facilités 50 % Ecrire : SCOMAR 20, gyenue Emile-Sari, 20200 BASTIA

> 1week-end à Londres pour 750F: 2 nuits d'hôtel, 2 jours de découvertes.

Voilà un week-end bien organisé. Il comprend 2 muits d'hôtel avec petit déjeuner et bien sûr, les transferts de Paéroport à Londres. Au départ de Paris, il vous en coûtera de 690F à 815F selon la date de départ et la catégorie d'hôtel choisies (départ Vendredi soir, retour Dimanche soir). La même formule en mini-semaine vous permet de passer 5 jours et 5 nuits à Londres (départ Dimanche soir, retour Vendredi soir). De 880Fà 1.035Fselon la catégorie d'hôtel choi-

L'hiver à Londres, on ne s'ennuie

pas: promenades panoramiques en bus, théâtres, musées (la plupart sont gratuits), night-clubs. Il y a aussi les pubs; ambiance confortable et chaleureuse autour d'un whisky ou d'une bonne bière. A partir de 39 F, de nombreuses excursions, à Londres et dans les environs, complèteront agréablement votre séjour.



République Tours Nous organisons. Vous improvisez. et une documentation grainire sur la Grande-Bretagne offente par l'Office Britannique de Tourisme, envoyez ce coupon à : République Tours, 8bis, Adresse

compter du 1° juillet de l'année

17 avril 1979. – Arrêté relatif

aux réserves de chasse appronvées par le ministre de la chasse :

la chasse y est interdite en tout temps, sauf dérogation par arrêté

pour le gibier rentrant dans le

cadre des plans de chasse, et

pour les captures de gibler vivant

20 avril 1979. - Arrêté modifi-

catif sur les réserves de chasse

maritimes, en vue de la protec-

tion des établissements de culture

marine, en cas de prolifération

des espèces animales. Sans en préciser les moyens, l'arrêté prévoit une « limitation de

12 juln 1979. -- Läste des espèces de gibier que l'on peut chasser (voir plus loin).

2 août 1979. — Arrêté validant la nomination du président du

conseil d'administration du parc

3 août 1979. — Arrêté portant nomination du représentant des chambres d'agriculture au

8 août 1979. — Décret nommant

fice national de la chasse (en

remplacement de M. de Coniac).

création et délimitation de la

réserve naturelle des Contamines-

Montjoie (Haute-Savoie).

29 août 1979. — Décret portant

Conseil national de la chasse.

destiné au repeuplement.

de nomination.

population ».

des Cévennes.

<sub>é</sub>checs

IT DU TOURISME

19 miles 19 miles γ - νο - ± ο ο ο ο ο ο

3 d

petut auglais

LE VERDICT DE LATTÈS

ames w 185

A MORS **COUPANTS** 

Championnat des Pays-Bas. Juniors, 1979.) Blancs : R. ENTEEN Notes : R. GEURTSEN Ouverture : Raphall Réplique : symétrique

MOTS CROISES

Rive gauche BRASSERIE LUTETIA 544.38.10 aux 23 RUE DE SÉVRES - PARIS 6 pyrénées 1 Entrée avec fruits de mer +1 plat+1 dessert 58° ue de la Motte-Piquet T4L : 783.23.85 des produits du sud-oues service inclus de grande qualité Prix moyen à la certe 75 F avec légéreté NOUVEAU DECOR

LE PETIT ZINCISARIA LE FURSTEMBERG SAME CHEZ GEORGES (
SES PLATS DULDUR SON PETIT SALE
SON GEOTO RESPECIES TRANSPIES EVANT VOLS
273, Bd. PEREIRE - 5/4, 31, 00
PORTE MAILLOT \$4000 Le Muniche mes 25, rue de Buci • Paris 6

Rive droite









**NOUVEAU** 

UNE TABLE TZIGANE A PARIS

Déjeunez, Dinez, Soupez russe et izigané



do 182 as 192 aserus Joan James AU PETIT NORMAND 20814-57/F, vend, sof et sam

Ie souffé

ANDRE FAURE
sa borne cuisine française
et aea souffies
SALLE CLIMATISEE
SALLE CLIMATISEE
SALLE CLIMATISEE
Orde d'Authorit THABOR-F. Dise.

"NOUVELLE EQUIPE"

Nouvelles Spécialités

et toujours sa cuisine

traditionnelle 6,av. Bosquet (7°) 705.96,78

F. sam, midi et dim. Ouv. sam. soit

Les viandes parmi les meilleures

de France..

ves5de vsVillette

Cprès pl Vendôme) RSON 260.27.19

BOURGOGNE

au Cintra DEJEUNER - DINER - SOUPER SALON DE THE (16 h. 2 19 h.)

Dans un cadre victorien unique à Paris UNE GRANDE TOQUE

NOUVEAU CHEF: Roger GRANGER

6, square de l'Opéra-Louis-Jouvet et 22, rue Caumartin, Paris (9-) Tél 265-74-14 et 742-25-48

"Il y a quelque chose de changé aux Champs-Élysées. Un bon restaurant où l'on. se sent bien." (extrait du Livré d'Or) 92 RUE LA BOETIE (8°). TEL. 359.08.20 Jusqu'à 1 h du matin. F. Sam. midi & Dim.

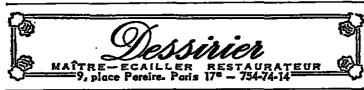



### -AUBERGE du CLOU-

Jean-Robert CHELOT, Chef de Cuizine, présente ses

Fole Gras Fmis de Canard < Maison > - FATE de CRABE au RICARD - Noix de Saint-Jacques

ENTRÉES

marinées aux herbes. TERRINE de LANGOUSTINES aux BOLETS -Huitres Chaudes au Bourte de Homard - CRETES de COQ à la MOELLE au VIN de BROUILLY.

POISSONS Fliet de Turbot au Coulis d'Ecrevisses - Boudin de Brochet aux Œufs de Saumon.

Cœur de Fijet aux Oursins - Rognons de Veau VIANDES au Vinaigre de Frambolse.

DESSERTS « Moison » 878-22-48 Fermé Samed et Dim.

### Plaisirs de la table

### DE QUOI DINER...

J'irai, à présent, lui deman-

villa du 226, chaussée de Bruxel-

Retour à Genève pour les Ren-

contres gastronomiques interna-

tionales 1979, dont le thème, cette

année, sera « Les Champs-Elysées

à Genève ». Trois grands diners à

l'Hôtel du Rhône, les 14, 15 et

16 novembre. Un diner Fouquet's

(nage de barbue aux poireaux

et aux truffes, chapon à la

Royale) avec les coquetels de ce

haut lieu des Champs-Elysées

présentation de la collection

Patou. Un diner Chiberta (con-sommé d'écrevisses en gelée, fri-

cassée de homard et chevreuil)

avec la participation de Nina Ricci. Un diner Laurent (salade

de faisan et foie gras, selle

d'agneau farcie des gourmets) avec les vins choisis par Philippe

Bourguignon, premier somme

lier de France, et la collection

d'Hermès. La mode et la table s'accordent, on le sait, fort bien.

Genève en aura une nouvelle

preuve avec cet élyséen déplace-

ment en force. (Réservations : Hôtel du Rhône, quai Turettini à Genève, tél. : 31-98-31.)

A peine revenu de Genève, l'excellent chef de Laurent pré-

parera le diner de Monseigneur le Vin (mardi 27 novembre).

Consacré cette fois aux vins de

Bourgogne, un puligny-montra-

chet 76 (domaine Leflaive)

accompagnera le feuilleté d'es-cargots et grenouilles, un volnay

clos des ducs 73 les aiguillettes

de canard sauvage au cassis, tan-

dis qu'un chambertin 74 (do-

maine A. Rousseau) escortera les

fromages, avant la tarte aux raisins. (Réservations : Laurent,

41, avenue Gabriel, tel.: 235-

L'INRA apprand, paraît-il, aux

Chinois à traiter leurs canards en

« gras ». Et ils feront désormais

eux-mêmes leurs foies oras, du côté

de Pékin. Bravo I Les gourmets de

là-bas pourront faire la différence

avec les foles d'usine et de Hongrie scandaleusement étiquetés « du Pé-

rigord = 1

nent étiquetés « du

LA REYNIÈRE.

les, à Forest (tél : 343-54-60).

OMBREUSES festivités et gnons de forêt et nouilles rendez-vous gourmands fraiches, son faisan à la crème en novembre. Dans le der ce poulet de Bruxelles à la Kriek dans sa petite cadre exceptionnel de l'hôtel George-V, trois grands diners ont été donnés. Celui que j'avais l'honneur de présenter avait pour menu les caviars de Pétrossian, un pot-au-feu royal, le non moins royal brie de Meaux (choisi par la ferme Saint-Hubert) arrosés de domaine-de-chevaller 74 et 70, les desserts de la brigade du chef Maujean avec la cuvée Grand-Siècle de Laurent Perrier.

En novembre, Paris pourra se régaler à Genève. D'abord par des « Journées bordelaises », au Parc des Eaux-Vives (à partir du 6), où seront présentés, entre autres, les châteaux figeac et

(Réservations en téléphonant au 35-41-40.)

Mais, entre-temps, à l'occasion du millénaire de Bruxelles, l'Hommage Krug aura été décerné aux cuisiniers de cette ville. Après Raymond Oliver, Raymond Thuillier et Alain Chapel, ce sont les « grands » de Bruxelles qui seront à l'honneur, mais aussi à la tâche, puisqu'ils serviront à quelque mille invités, dans la grande salle municipale de la Madeleine, un grand repas de leurs spécialités : quiche aux oignons du Barbizon; saint-jacques aux muitres de la Cravache d'Or; citronnelle de moules du Comme chez soi; ballotinne d'anguille de Claude Dupont; soupe d'étrilles de l'Ecauller du Palais-Royal ; faisant à la brabançonne de la *Maison du* Cygne ; navarin d'agneau à la bruxelloise de Chez Marcel ; terrine de lapin à la blère du Hūton; salmis de falsan à la gueuze de Romeyer; bécassines farcies de la Villa Lorraine; poulet de Bruxelles à la Kriek, entre autres...

Vous connaissez toutes ces adresses, mais moins, sans doute, celle de Roland de Reu, cet étonnant personnage qui, pour une quinzaine de connaisseurs — pas plus, - fait à chaque service son « one man show » de la cuisine à la saile. Il est seul pour une carte classique et superbe. J'aijusqu'ici son fole gras d'ole son waterzoñ de homard, sa sole normande (la vraie) en saisor ses rognous liégeoise ou sa côte de bœuf écossais aux champi-

TOURISME"

HOTELS RECOMMANDES

66160-LE BOULOU (Pyr. Or.)

La station du Poie et de la Vésicule

nigrains, silergies, sequelles d'hépa

BOTEL DU CANIGOU . NN

Une situation exceptionnelle près du

mátro South Kensington et Barrods

90 F. Breakfast anglais, taxe incluse CROMWELL HOTEL. Cromwell Place.

London SW7 2LA. Dir. E. THOW

tite, goutte, dichéte, eczémas.

HOTEL DES SOURCES \*\* NN

Montagne

Angleterre

01-589-8288.

Station thermale



Tani contre err- timbres : magazin grincipal 193, vise de Turenne 75003 PARIS 277.59,27 Magasor; Informations-commandes 51 Av. 1.1atte Picquet 75015 PARIS FORUM DES HALLES – Niveau 1 – Porte Berger

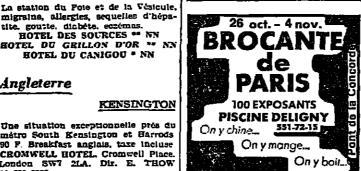

ABANO TERME! BIVER SANS INFIRMTES!

RURHOTEL COLUMBIA \*\*\*\*
UN BAIN DE SANTE EN VACANCES

Toutes les cures de beauté et jeunesse à l'hôtel. Traitements au bain de boue et physiothérapie pour rhumatismes, artirités, fractures, etc. Grande piscipe thermale, cuisme excellente, tout confort - Parking - Soirées dansantes.







Très belles propriétés arrière-pays. Appartements grand standing Cannos

MOUGINS - GOTE D'AZUR

Très belles propriètés arrière-pays.
Appartements grand standing Cannos

BELLAND IMMOBILIER

Place du Village, 00250 MOUGIN5

Tél.: (93) 75-54-25.

Courcherel, appt 2 p., 27 m2, 288,000 F.
Courcherel, appt 3 p., 56 m2, 485,000 F.
Les Menuires, magn. appt 3 p., expos.
sud 50 m2 + balcon, it meuble, stand.
Les Menuires, studio 4 pers., it meublé. expos. sud. Cab. Vaimee, rue de
Maite, 73200 Aiguebeile (79) 36-22-35.

### Chasse

### A L'AFFUT DANS LE J.O.

OUT le monde n'a pas le quinze membres, élus pour neuf loisir ou l'humeur de lire le Journal officiel chaque ans par l'assemblée générale. Le président est nommé par le mijour de l'année. Nous publions nistre sur proposition du conseil et avec accord du préfet pour ci-après un panorama complet une période de trois années, à des textes qui concernent la

24 novembre 1978. — Un arrêté sur l'uniforme des gardes de l'Office national de la chasse, tenue de cérémonie : vareus droite à quatre boutons or, et pantalon de gabardine gris-vert, képi, gabardine gris-vert.

Tenue de travail: veste et pantalon de treillis en toile kaki. képi de « cérémonie » (sic).

29 décembre 1978. — Dans la loi de finances pour 1979, un article 17 relatif au pian de chasse qui va être généralisé à l'ensemble du territoire.

12 février 1979. — Arrêté sur les droits d'examen au permis de chasser, fixés à 30 F (payables en timbres fiscaux), et portant sur certaines modalités de l'examen (demandes à retirer dans les mairies et à adresser au préfet avant le 31 mars de l'année de l'examen).

22 février 1979. — Arrêté modifiant les régions cynégétiques Midi - Méditerranée et Sud-Ouest : le Tarn est désormais rattaché au Sud-Ouest.

19 mars 1979. — Arrêté fîxant désormais le montant du permis de chasser : permis national, M. Paul Liegeon président du conseil d'administration de l'Of-300 F; départemental, 60 F; gibier d'eau, 25 F.

12 avril 1979. — Arrêté portant modification du statut des fédérations départementales des chasseurs : un conseil d'admi-nistration composé de sept à

#### L'essentiel

sonnet.

Pour l'essentiel, il convient de retenir les points suivants :

Généralisation du plan de chasse au grand gibier

Cette généralisation dott intervenir sur l'ensemble du terri-toire national. D'ores et déjà, dans le cadre du plan existant, le plafond de la taxe à charge des chasseurs de cerfs, biches, daims, mouflons et chevreulls est fixé comme suit. Par ani-mal, cerfs et biches : 300 F; daims et mouflons : 200 chevrenils : 150 F. La taxe est destinée à assurer une « réparation convenable » des dégâts aux cultures par ces gibiers. Elle ne sera pas perçue dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, et de la Moselle.

 Gibier que l'on peut chasser La règle : « Tout ce qui n'est pes interdit est autorisé » est inversee. C'est un signe des temps. Mais pour la chasse cette solution s'imposait.

Dans le temps où la chasse en est ouverte, et dans les conditions fixées par les arrêtés d'ouverture et de fermeture, peuvent être chassés :

a) Oiseaux : alouette des champs, barges, becasse, bécas-seau, maubèche, bécassines, caille des blés, canard chipeau, canard colvert, canard pilet, canard siffleur, canard souchet, chevaliers, sanf le chevalier quignette, choucas des tours, colins, corbeau freux, corneilles, courlis, elder à duvet, étourneau sansonnet, faisans de chasse foulque macroule, fuligules, sauf le fuligule nyroca, garrot à l'œil d'or, geal des chênes, gélinotte des bois, gravelots, grives harelde de Miquelon, huitrier pie, lagopède alpin, macreuses, merle noir, nette rousse, oie cendrée, oie des moissons, oie rieuse, ole à bec court, perdrix bartavelle, perdrix grise, perdrix rouge, ple bavarde, pigeon biset, pigeon colombin, pigeon ramier, poule

d'eau, pluviens, râle d'eau, sar-celle, tétras-lyre (coq maillé), tétras urogalle (coq maillé), tourne-pierre, tourterelle et vanneau huppé;

b) Mammifères : blaireau, cerf élaphe, cerí sika, chamois, che-vreuil, daim, isard, lapin de garenne, lièvre brum, lièvre variable, marmotte, mouflon,

renard et sanglier. En outre, peuvent être autorisés dans les arrêtés départementanz sur la police de la risation des populations, le tir des espèces suivantes : biairean renard, sanglier, chat haret, belette, fouine, hermine, martre, putois, lapin de garenne, ragondin et rat musqué; corbeau freux, corneille noire, choucas des tours, pie bavarde, pigeon ramier et étourneau san-

Nous avons aujourd'hui un ministre de la chasse qui est celui de l'environnement et du cadre de vie. Nous avons un Conseil national de la chasse et de la faune sauvage. Toutes ces appellations sont signifiantes d'une politique de la chasse différemment orientée par rapport à ce qui se passait il y a encore une dizaine d'années La politique nouvelle n'est plus celle servant unionement les aspirations immédiates des chasseurs. Elle est devenue gestion de la nature, globale et à long terme. Il s'agit en effet d'assurer un juste équilibre agrosylvo-cynégétique, sans lequel, d'ailleurs, le gibier disparatirait et, avec lui la chasse et les chasseurs. A condition que les instances responsables maitrisent leurs technocrates, et assurent l'arrêt de mesures contralgnantes nouvelles, il faut sous-crire à cette politique inspirée par ailleurs des préoccupations écologiques, qui ont, au demeu-rant, toujours été celles des chasseurs, bien avant même que

le mot ne soit devenu commun. JACQUES LASSAUSSOIS.

### CHASSE AU MAROC

Chasse libre :

Vous désirez aller au Maroc afin d'y pratiquer votre sport favort, mais vous ne voulez pas passer par une agence ni par une organisation locale de chas

C'est possible à condition de vous conformer à la réglementation de la chasse au Maroc. Le Maroc, pays d'accueil et d'hospitalité, a même prévu une réglementation spécialement adaptée aux touristes. Vous nous écrivez et nous vous renseignerons par retour.

Nous pouvons également régler les formalités nécessaires pour votre comple et préparer pour vous un dossier complet (permis, autori-sations, etc.) de sorte que, des votre arrivée, vous aurez vos papiars et vous pourrez tranquillement organiser votre propre chasse comme vous l'entendez.

### Chasse organisée:

Vous désirez chasser au Maroc le gibler de votre choix et vous voulez nous confier l'organisation complète de votre voyage : voi aller-retour, accueil, formalités, logement en pension complète, tous les transferts, ainsi que l'organisation de la chasse proprement dité (rabatiques porteurs qui logganisation de la chasse proprement dité. (rabatteurs, porteurs, guides, etc.).

Ecrivez-nous: CHASSES TOURISTIQUES,
5, rue Sousse, RABAT (MAROC) - Tél.: 278-18 - Télex: 318-44.

تعكذا من الأصل

10. 20.4 11. 37.7 12. 45.3 14. 45.4 15. 56.4 16. 36.4 16. 36.4 16. 36.4 16. 36.4 16. 36.4 16. 36.4 20. 24× 21. 44 ± 22. 31 ± 24. 45 ± 34. 45 ± 35. 37 ±

1. 31-2

2. 38 X

dи <sup>wee</sup>k-end  $v_{n_{2},\ldots,n_{r}}$ 

échecs

### L'ENGRENAGE

| C16            | 15.                                    | Ff3! (P)                                                                                                                                             | De7 (9)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <del>é</del> 6 | 17.                                    | Cc-45!                                                                                                                                               | D65(r)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| (B)            | 18.                                    | Cxc61                                                                                                                                                | bxc6 (s)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2 /21          | 19.                                    | Fd4!                                                                                                                                                 | Db8 (t)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| r asil         | 20                                     | CART                                                                                                                                                 | Fxd6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| E (T)          | 21.                                    | Txb8+                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 101            |                                        | F                                                                                                                                                    | (u) 8d2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                | 22                                     | E-7E                                                                                                                                                 | gxl6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                |                                        |                                                                                                                                                      | Ta6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                |                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                |                                        |                                                                                                                                                      | 0-0 (v)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8 (J) i        | 25.                                    | Dg1+                                                                                                                                                 | Rh\$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                |                                        |                                                                                                                                                      | Ta7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                |                                        |                                                                                                                                                      | Rg8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| (m)            | 28,                                    | Dg5+                                                                                                                                                 | Rhs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ומו            | 29.                                    | Txb8!                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 17.51          |                                        | shand                                                                                                                                                | A- (-)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                | 66 (a) (b) (c) (d) (d) (d) (d) (d) (d) | 66 17.<br>(a) 18.<br>8 (c) 19.<br>6 (é) 20.<br>6 (f) 21.<br>(g) 22.<br>C16 23.<br>7 (l) 24.<br>8 (j) 25.<br>F67 26.<br>sp4 27.<br>(m) 28.<br>(a) 39. | Cf6 [16. Ff31 (P)  66 17. Cc-bsi [6a] 18. Cxc51  8 (c) 19. Fd41  6 (c) 20. Cd6+  6 (f) 21. Txb8+  8 (g)  6 (h) 22. Fx6  Cf6 23. Da41  7 (l) 24. Tb11  8 (j) 25. Dg1+  F67 26. Dd41  xb4 27. Dxf6+  (m) 28. Txb8+  (m) 29. Txb8  (o) 29. Txb8 |

(Tournoi interzonal de Riga, 1975) Bianca: A. ADORIAN Biance: A. Adoria: Noite: B. Larsen Début anglais

NOTES a) Une idée de Mimzovitch. Les Noirs peuvent aussi engager le combat sur la case d5; par exemple, 3..., d5; 4. gx d5, éx d5; 5. é5, Cé4; 6. Cr3 (6. Cx é4 semble risqué après 6..., dx é4; 7. Daé+, Cg6; 8. Dx é4, Dd4; 9. Dx d4, Cx d4; 18. Ed1—ou 10. Fd3, Fe6; 11. Cé2, 0-0-0 —, Ff5; 11. d3, 0-0-0), Ff5; 7. Db3, Cg5; 8. Dx d5, Cg6; 8. Fb5, Dx d5; 10. Cx d5, 0-0-0 (Gipalis - Roisman, 1984. Ou aussi 3..., d5; 4. é5, d4; 5. éx d8, dx e3; 6. bx e3, Dx f6; 7. d4, c5; 8. Cr3, h6; 9. F62, Fu6; 18. 0-0, 0-0; 11. Fé3, Cg6; 12. Db3, 65 avec un bon contrejeu pour les Noirs (Mikenas-Tscherepkov, 1954).

b) Après 4 14 Cc6; 5. Cf3, d51; 6. 65, Cg4; 7. cxd5, 6xd5, les Noirs ont un jeu sgrésble (Model - Botwinnik, 1938). De même, si 4. Cf3, Cc6; 5. 65, Cg4; 6. D62, d6; 7. 6x16, Fxd6; 8, g3, Cf6; 9. Fg2, Cf5; 10. 0-0. 0-8 (Lyssenko - Mikjajew, Riga 1968).

o) Malgré les apparences, les Noirs n'ont pas à craindre l'avance de développement de leur adversaire; ils exercent une forte pression sur la case d4 et peuvent attaquer faci-lement le pion é5.

lement le pion és.

d) 5. f4 n'est pas fameux : 5...,
C66; 6. C13. d6; 7. éxd6, Fxd6;
8. d4. C16; 9. dxc5, Fxc5: 10.
Dxc6+, Exc6. Quant au brillant
gambit 5. b4, il ne pamit pas trop
cangereux : 5..., qxb4; 6. C44, d5;
7. éxd6, f5; 8. Fb2, fxé4: 9. Dn5+,
Rd7: 10, c5. D68; 11. Fb5+, Cc6;
12. Dh4, Dg6. A considérer est la
sulte 5. d4. qxd4: 6. Dxd4. Cx6; 7.
D44, f5; 8. D62, s6; 9. Cf3 ou 9.
Fd2.

é) Refusant d'entrer dans le sacri-

Fd2.

6) Refusant d'entrer dans le sacrifice résultant de la variante 5..., Cc6; 6. dd. cxd4: 7. Cxd4. Cx6; lequel donne aux Elancs un jeu trop actif au goût de Larsen, après 8. Fit ou 8. Cd-b5. Contre Hort, Adorian oblint en 1978 une belle initiative: 8. Cd-b5. 76; 9. Ff4. 85; 10. Cd6+, Fxd6; 11. Dxd6. C7; 12. Da3. b6: 13. Fd2. Fb7: 14. 0-0, C67; 15. Tr-di. Fc6: 16. Cs4. Ta7; 17. Db3. Tb7; 18. F13. Le coup du texte paraît cependant moins pré-

h) Evitant, après 8..., Fxd6; 9. Oxe8, bxe6 un plon isolé La D noire semble expendant quelque peu exposée sur d6. Guelque choss cloche dans ce début (5... d6).

i) Ou 10..., Fé7; 11. Cd-b5. f) Ot 10..., Fe?; 11. Cd-n5.
j) Alors que les Blancs ont terminé leur développement, Larsen commence à apercevoir quelques difficultés (la menace c4-c5 et la menace double de la commence de la mais ai 11..., Fe?; 12. c51 avec retour à la partie. Est-ce un début d'engrenage?
k) L'avance c4-c5 la D noire

engrenage?

k) L'arance c4-c5, la D noire étant sur d6, était facile à voir (si 11..., Fé7; 12. c5, D×c5?; 13. C×c6! Il est clair également que si 12..., F×c5; 13. C×c6, F×c6; 14. F×c5.

l) Le plus précis et le plus énergique. 1) Le plus précia et le plus énergique.

m) Acceptant le combat mais,
après 13..., 6-0; 14. CXcé, FXcf;
15. b5, Td8; 16. Dc2, Fé8; 17. Pt3
la situation des Noirs n'est guére
réjouissante. De même, si 13..., 6-0;
14. b5, CXd4; 15. FXd4, Td8; 16.
Dc2.

Cis que 5..., Ccs.

// Ou 6..., Fxd6; 7. d4. cxd4;

8. Cxd4 menagant 9. Cd-b5. De même, si 6..., Dxd5; 7. d4. cxd4;

8. Dxd4. Dxd5; 7. d4. cxd4;

8. Dxd4. Dxd5; 8. dxc5 et si 75, 15. | 15..., Cxd5; 16. | 16..., Cxd5; 16..., Cxd5; 16..., Cxd5; 16..., Cxd5; 16..., C

p) Mensce 17. CXc8, PXc6; 18.
Fxc6+.
(2) Après 16..., Cxd4; 17. Fxd4,
6-0?; 18. Txb7 et at 16..., Dc8; 17.
Ca4. etc.
(3) On 17..., Db8; 18. Cxc6, Pxc6;
19. Fxc6+, bxc6; 20. Cd6+ avec
gains de la D.
(3) On 18..., Fxc6; 19. Fxc6+,
bxc6; 20. Fd4. Df4; 21. g3 menacant 22. Cx7+ et 23. Cxa8 (at 21...,
Db8; 22.Cd6+).
(2) Si 19..., Df4; 20. g3.
(3) Resultat de l'engrenage dans

u) Résultat de l'engrenage dans lequel les Noirs sont pris depuis 11... Dos : maigré une relative égalité unatérielle (D pour T+F+ un Flon), les Noirs sont perdus.

v) Si 24..., Fé5; 25. Tb7. De même, si 24..., Ré7.

w) Car at 29... To 8: 30. De5 +: 31. Dxb8+ et 32. Dxs7. Une demonstration sans falle. SOLUTION DE L'ETUDE Nº 835 J. FRITZ e Price s, 1947. (Blancs : Ra4, Thl. Ca5 et d2. Noirs : Rd8, Cd8 et 68, Fa7.)

...

BLANCS (6): Rg3, Tg6 et b1,



abçaafgh Les Blancs jouent et gament. CLAUDE LEMOINE.

#### bridge Nº 833

LE VERDICT DE LATTÈS

Même quand on regarde les quatre jeux, il paraît impossible de réaliser le chelem à carreau. Et pourtant, R. Lattès a trouvé une saçon de le réussir.

N 7654 O E A65432 ♥ R V 109 4D76

doit jeter un cœur (pour ne pas libérer le valet de trèfle). A V 8 4

S Le déclarant joue alors le 7 de cœur. Est prend avec l'as, et il doit contre-attaquer le 10 de trèfle couvert par le valet, la pu gagner le PETIT CHELEM A dame et le roi. Il suffit ensuite de CARREAU contre toute défense ?

|                                    | ♦ V<br>♣ R        | D 9 7                           |  |  |
|------------------------------------|-------------------|---------------------------------|--|--|
| ♦8<br>• ♥ ∇872<br>• ♠ RD98<br>• 43 | O E<br>S          | ♠R 107<br>63<br>♥ 1094<br>♦ 765 |  |  |
| <b>4</b> 54                        | ♣ A<br>♥ B<br>♦ A |                                 |  |  |

a été chuté aux deux tables par les enchères de « 4 🍑 » et de des champions internationaux. « 4 🖤 » indiquaient des contrôles. Mais ils ne voyaient pas les mains adverses et ils pouvaient espérer que la défense se tromperait.

Ann.: S. don. Tous vuln.
Sud Ouest Nord Est
Tintner Mari Gresh Perron



Ouest ayant entamé le roi de carreau, comment Sud doit-il jouer pour gagner ce PETIT CHE-LEM A TREFLE contre toute

Note sur les enchères : A cause de la couleur de cinq cartes (qui vaut 1 point de distri-bution), la main de Sud était

Au cours d'un match, ce chelem trop belle pour ouvrir de « 1 SA » ; Sur « 5 & ». Nord (qui était en tournoi par quatre et non pas en tournoi par paires), aurait du passer car l'entame à carreau était prévisible.

> COURRIER DES LECTEURS LesDames de Lausanne (nº 823) : « On ne peut pas reprocher à la déclarante italienne, écrit P. Gilbert. d'avoir chuté son chelem, car l'impasse offrait 40 % de chances de réussits alors que la ligne de jeu, qui aurait permis de gugner, n'offrait que 18,5 % de chances...

Même si les chances avaient été égales, l'impasse aurait été encore préférable, car avec une solution simple on risque moins de se

tromper dans l'exécution du coup. PHILIPPE BRUGNON.

### dames N 105

A MORS COUPANTS

(Championnat des Pays-Bas. juniots, 1979.) Bisucs : R. ENTKEN Noirs : B. GEURTSEN Ouverture : Raphaël. Réplique : symétrique.

1. 32-28 19-23 (a) 26. 42×31 4-10 2. 28×19 14×23 27. 47-42 8-13 2. 37-32 10-14 28. 42-37 (1) 16-21 14-19 29. 31-26! (m) -19 (b) 12-17\* (n) 5, 46-41 5-19 (b) 10-14 30. 37-32! (0) 7. 30-25 17-21 22-27 8. 31-26! (c) 26-24 31. 48-42! (q) 22-27\* (p) 6: (c) 23-24 31. 25-24: (4/ 17 7-11\* (r) 12×21 (d) 32. 42-37! (s) 8 23×14 13-19 (t) 12. 40-34 24-30 ESX30-17, 13. 35-24 19-230 34. 37-31! (w) 35-24 

NOTES G) Le réplique synétrique, considérée, en 1977 encore, par l'exchampion du monde Sijbrands, comme moins forte que (18-23) ou réplique Barteling, est à nouveau à la mode (Wiersma-Malahé, le Monde du 5 novembre 1977; C. Smith-HA. Johnson, le Monde du 14 janvier 1978; Watoetin-Joengevitjius, le Monde du 9 juin 1978; Konwerski-Lepsic, le Monde du 29 aeptembre 1979).

b) Jusque-là, comme Konwerski-Lepsic; mais cheque partic étant une partie nouvelle, la suite va être évidemment différente. c) Un junior qui a étudié déjà des centaines de parties des maîtres néeriandais actuels et qui, fort à propos, pare le redoutable clouage (21-28).

d) 9. ... 11×22 et à l'exception de 10. 35-31 et, bien sûr, de 10. 39-34, les Blancs, bien groupés, ont le choix Négligeant momentanément de deux manières différentes :

dij 11 ... (23-28); 12. 32×23
(18×40); 13. 45×34 (22-28); 14.
33×22 (24-29); 15. 34×23 (19×17),
jeu sensiblement égal.
d2; 11······ (24-29); 12. 33×24
(19×30); 13. 35×24 (23-28); 14.
32×22 (18×20), jeu égal à partir duquel, sur 15. 37-32, les Noirs peuvent tenter un coup de dame avec rafle de gustre pions, 15. ... (6-11); 16.
39-33? (14-191); 17. 25×23 (22-28);
18. 33×22 (12-18); 19. 23×12 (8×461)
N+.
e) Ou encors 14. 41-37 (14-19),
interdisant, hien sût, 15. 34-29?
(1-71); 16. 25×34 (18-28); 17. 29×18
(12×41) N+1.
f) Chaque camp s un pion reise-

f) Chaque camp s un pion rela-tivement faible à la bande : pion à 25 pour les Blancs et ce pion à 35 pour les Noirs. Mais on ne peut, pour chaque coup, loin s'en faut, être dans le secret des plans stra-terimes des competitairs.

g) Désir, en apparence tout au moins, de répotisser les forces enne-mtes sur leur ails droite et de désé-quilibrer ainsi leur structure. h) Un bon pion taquin.

A V 10 8 6

numérique et les Noirs sont seuls à disposer d'un pion taquin (pion à 27).

12) si 20, 37-32 (12-18) 21, 32×21

(16×27) nouveer des dégalités pour le plan stratédeux uniterative du coup des contraires).

12) si 20. 37-32 (12-18) 21. 32×21 (16×27) nouveau pion taquin inter-disant 22. 47-41? livrant le coup de dame très simple avec rafle de quatre pions 22. ... (27-32) 23. 38×27 (14-20) 24, 25×14 (9×47) N+.

 On peut monter de plusieurs degrés dans la beauté des combi-naisons en envisageant la variante 23, 37-31 (26×37) 24, 42×31 (6-111) 23, 37-31 (22X37) 24, 22X31 (6-11) tentant la faute 25, 39-34 ? (14-20-1) 26, 25×14 (13-19) 27, 14× 23 (22-27) 28, 31×13 (8×50!) coup de dame avec rafie de quatre pions 29, 43-39 (50×24...) 30. 49-44 (24×42) 31. 47×38 N+2 at + évidemment.

k) Avec probablement l'espoir d'exécuter l'adversaire par la coup de dams vu ci-dessus sur 37-31 su vingt-troisième temps (j). l) Ou encore, donnée pour la hi mors, quand tu nous tiens l' beauté de la rafle de cinq plons, la continuation, hypothèse d'école à w) Mise à profit d'un temps de ce niveau-là, 28. 31-26 (6-11?) 29. 33-28 (22×24) 30. 25-20 (14×25) 31. 2) Avantage décisit : B+1 et nom-34-30 (25×34) 32, 39×6! B+ après ce

pole de l'initiative et tisser leur sux). victoire par une succession de harcelements et de manacas.

n) Forcé.

jeu face à un adversaire de plus en plus tenatilé par un double tenaillement: crainte de perdre le pion ou de s'exposer à une combinaison du tait, en particulier, de l'éparpille-ment de ses forces.

r) Encore forcé.
 s) Le plége est tendu.

t) Les Noirs y tombent, car ils devalent supposer qu'il leur suffi-sait, pour améliorer leur situation, de rendre perdante l'attaque 33. 37-31 ? (18-22) 34. 29×18 (22×13) 35. 31×22 (17×37), etc. N+.

z) Déjà, la mort dans l'âme, le Noire s'aperpoivent que les Blancs, prenant fort opportunément le mors aux dents, se sont dotés de redou-tables tensilles à mora coupants!

repos.

2) Avantage décisit : B+1 et nom-

bre de temps beaucoup plus élevé (les Blancs sont moins éloignés de

m) Les Blancs vont avoir le mono- la ligne damante - case 1 à 5 pour

#### PROBLEME M. FOUSSEREAU

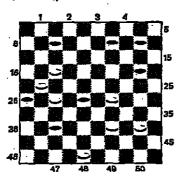

• SOLUTION COMPLETE: 29-23 ! (28 × 19) 48-42 (37 × 48) 27-22 (48 × 45) 22-18 (45 × 12) 17 × 8 (22 × 17) 8-211+ par une application du coup des contraires: les plons noirs sont disseminés sur le damier de talle sorte que sur l'attaque simultante un deux dissembles par l'attaque simultante sur deux dissembles par simultanée sur deux diagonales par la dame blanche à la case 2, les Noirs perdent dans toutes les varian-

JEAN CHAZE

## les grilles ===

week-end

**MOTS CROISÉS** Nº 64

I. Mer de contradictions et. parjois, source d'ennuis. — II. Un peu amère quand elle est mécanique; Bon ciel. — III. Ombrée; Admis. — IV. Dieu; Grossièrement corrigé; Le même dieu à l'envers. — V. Simple; Aux calendes grecques. — VI. On les juge volontiers primitifs ou enfantins; En reste. — VII. Aspect; Il n'en jaut pas trop pour que la précédente soit bonne. — VIII. C'est le néant; Piquai. — IX. Proche de Laval; Pompidou en a russemblé de nombreuses. — X. Eclatante. I. Met de contradictions

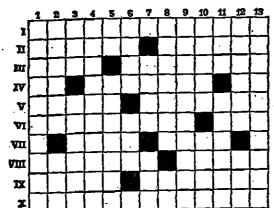

### Verticalement

1. Caractère de ce que voue lisée. — 2. Poli ; En encre. — 3. En ordre, c'est un ara; Ou il attire ou il s'attache. — 4. Accusée. — 5. Abréviation; Qualifie Aliboron. — 6. La moitié d'une capitale; Manche. — 7. Bon vent ! On l'a parjois sur la tête. — 8. Prête; Charpente. — 9. Résistantes. — 10. En bon ordre, il est ferré; Mit ce qu'il fallait. — 11. L'être bien, c'est mieux; Un seul son de cloche. — 12. Paisais reluire; Boisson appréciée, dans le bons sens, chez nos voisins. — 13. Sert à la construction.

### SOLUTION DU Nº 63

I. Correspondant. — II. Orestie; Remua. — III. Nii; Ogre; Soir. — IV. Sealines; Iu. — V. Entôlė; Sarrau. — VI. Ite; Nom; Elj. — VII. Le; Pédérastie. — VIII. Lune; Editer. — IX. Eserine; Oreni. — X. Rez-de-Chaussée.

13. Tartujerie.

FRANÇOIS DORLET.

### ANA-CROISÉS (\*)

N° 64 Horizonto lement

1. ACNOORT. - 2. ACELLOO. (+2), — 9. EEGIMNS (+1). — 11.

10. CEEENORS (+1). — 11.

AACEGNNT. — 12. AAGIMR.
— 13. FFOORRUU. — 14.

REILMSS. — 15. AEEINTX.

Verticoloment
16. SUTURAL. — 17. THONIER
(THORINE). — 18. URTICANT.
— 19. OBEIRENT. — 20. AGNE
\*\*CATHERINE TARENT\*\*

— 25. RUTHENE (HUERENT).
— 26. MOLETER. — 27. SOLDEUR (LOURDES, REDOULS).

\*\*AICHEL CHARLEMAGNE\*\*
\*\*CATHERINE TARENT\*\*

\*\*CATHERINE TARENT\*\* - 3. AEEKPRS. - 4. AEEEGTT.

Verticolement
16. ACHIMNS (+1). — 17. AAACDMM. — 18. AABEINU. — 19. EEEGNOX. — 20. BEELMO. - 21. EEILNOS (+3). - 22. IINNOOP. — 23. AREGNRT (+7). — 24. ACEMNTU. — 25. CEINPRS (+ 1). — 26. AACI-NOR. — 27. AEGINSS (+ 2). — 28. ERIMOTX, - 29. EREEGSX. 30.-AEBILNX.

SOLUTION DU Nº 63

L SAUVAGIN (NAVIGUAS). - 2 ESPAGNOL (PLONGEAS). - 3 TETANOS (NOTATES). -Verticalement

1. Conseiller. — 2. Orienteuse.

3. Relate; Nez. — 4. RS; Lō;
Perd. — 5. Stoilée; Ie — 6.
Signe; Donc. — 7. Père; Ne;
Eh. — 8. Essore. — 9. NR; Amadou. — 10. Déstr; Sirs. — 11.
Amourettes. — 12. Nui; Aliène. — 12. Nui; Aliène. — 13. Testulerie

— 2. ESPAGNOL (PLONGEAS). — 2. TETANOS (NOTATES). — 3. TETANOS (NOTATES). — 3. TETANOS (NOTATES). — 4. MELOPEE. — 5. RACOLEUR (CROULERA). — 6. REQUIEM. — 7. LUNETIER. — 8. TIRSEUR (TISSURE, REUSSIT, SURI-Amourettes. — 12. Nui; Aliène. — 12. Nui; Aliène. — 11. INACTUEL. 4 MELOPER - 5. RACOLEUR (CROULERA). - 6. REQUIEM. HUMERAUX. - 11. INACTUEL

(\*) Jeu déposé.

(CULAIENT), — 12. NATTIER LETS (ELEGANTS). — 21. ERIS-(NITRATE, ENTRAIT, ETI-RANT, RENTAIT. TARTINE, ETALIERS, LESERAIT, LESTE-TINTERA, TRAIENT). — 13. RAI, REALISTE, REALITES, PINEALE. — 14. EPISTYLE. — RELIATES). — 22. SPIEGEL.— 15. RIVETER (REVETIR, TRE- 23. SWAHILL - 24. EGLOGUE.

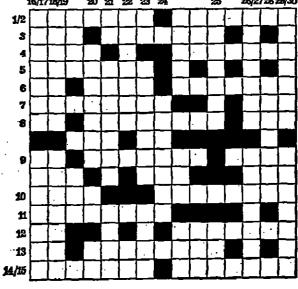

#### Le département d'études et de recherches cinématographiques (DEDC) de l'université

Etudiants scénaristes.

Paris - III orgagnise, à partir du 5 novembre, un « atelier d'écriture » destiné à former les étudiants aux différentes techniques du scénario. L'atelier, inspiré d'expé-

riences étrangères concernera aussi bien le cinéma que la télévision ou la publicité. Outre des travaux pratiques. un enseignement théorique et un cycle de conférences assurées par des professionnels du scėnario sont prėvus.

\* DERC, 13, rue de Santeuil, 73005 Paris, tél. 336-02-03.

#### Une Association internationale de cinéastes.

De passage à Paris, le metteur en scène indien Rinki Basu Bhattacharya a confirmé la création prochaine d'un a Directors. International Forum », en préparation depuis trois ans, et qui bénésicie déjà de l'appui d'une quaran-taine de cinéastes du monde entier. Parmi eux, King Vidor, Francesco Rosi, Miguel Littin. Cet organisme aura pour but de défendre la liberté de la création cinématographique dans tous les pays. Des bureaux vont être ouverts simultanément à Bombay et à Paris. La société des réalisateurs de films français, et son président, Bertrand Tavernier, ont donné leur accord à Basu Bhattacharya, lui-même prési-dent depuis trois ans de l's Indian Film Directors Association » de Bombay.

Cotto instintino est más mu cours de rencontres su dans divers festivals.

#### Schlöndorff et von Trotta à Pontarlier.

Les réalisateurs allemands Volker Schlöndorff et Margarethe Von Trotta sont les mvités de la dix-huitième rencontre internationale organisée ciné-club Jacques-Becker de Pontarlier (animė par Pierre Blondeau). Volker Schlöndorff présentera : les Désarrois de l'élève Tôrless (1965), Vivre à tout prix (1966), Michael Kohlhas le Rebelle (1967), la Soudaine Richesse des pauvres gens de Kombach (1970). Feu de paille (1972), l'Honneur perdu de Katharina Blum (1975), le Coup de grâce (1976), l'Allemagne en automne, film collectif (1978), et le Tambour (1978-1979).

De Margarethe Von Trotta, on verra le Second Evell (1978) et son dernier film, qui n'est pas encare sorti en France, le Fléau du bonheur, réalisé en

★ Hôtel de Ville, 25300 Pontar-lier, tél. (81) 39-18-69.

#### La revue « Tiers-monde » et l'audio-visuel.

La revue · Tiers-Monde publie un numero double consacre aux problèmes de l'audin-nisuel dans les pays en voie de développement. Le sociologue et cinéaste belge Armand Mattelari (la Spirale), dans l'article le plus précis de cet ensemble décrit l'expérience radio, cinéma et vidéo au Mozambique. Il analyse les motivations d'un gouvernement dont les choir peuvent paraître surprenants : il ne s'attarde pas sur les difficultés qui ont pu surgir. Il suggère clairement un choix original. Sénégal, Côte-d'Ivoire, Colombie, font également l'ob-

iet d'analyses. La dernière partie, sous la direction de Guy Hennebelle, confronte la notion de a troisième cinéma » lancée par les cincastes argentins Getino et Solanas aux réponses d'autres cinéastes engagés dans le cinėma socio-politique. Elle semble un peu la préjiguration du livre capital que le même Guy Hennebelle, en collaboration avec le critique bolivien Alfonso Dagron, va publier prochainement chez Lherminier, les Cinémas d'Amérique latine, et qui sera le premier ouvrage en langue française à traiter methodiquement, pays par pays, du cinéma dans l'Amérique latine et amérindienne.

\* Repue Tiers-Monde, Presses universitaires de Prance, 12, rue Jean-de-Beauvais. 75005 Paris. \* Les Cinémas d'Amérique laline, en souscription che z Pierre Lherminier éditeur, 38, rue

### «LA CROISADE MAUDITE»

nées, aucun exploitant ne s'y inté-

ressant. Sa brusque sortie, aux dé

pens du « Cinéma de minuit » de FR 3

(le Monde du 20 octobre), tient

évidemment, au succès des demiers

L'œuvre est bien à part dans la

carrière de Walda. On reconnaît sa manière de filmer, d'amples mou

vements d'appareil sulvant la marche

des personnages dans un récit cons-truit sur des retours en arrière. Mais

le sens symbolique voulu apparem-

ment par le cinéeste semble avoir

été dépassé, recouvert par les rela

tions psychologiques et sexuelles

que révèlent les confessions faites à un vieux moine. Celui-ci découvre

que le berger Jacob (Jacques) n'a

pas obél à un appel de Dieu et que

la croisade est un leurre, dont

l'amour profane fut la cause. Leurre

idéologique du stalinisme sur le che

min d'une Jérusalem mythique?

Symbole un peu simpliste. Waida, é

l'époque, ne pouvait sans doute pas

Cependant, entre Jacques (John

Fordyce), le jeune Alexis (Matthleu

Carrière) et le sombre comte Ludovio

de Vendôme (Fordy Wayne), plvot de toute l'histoire, un lien tissé par l'homosexualité. On peut supposer

qu'après coup Wajda s'est effrayé de

cette audaca. De toute façon, la Croisade maudite, malgré sa

beauté esthétique, n'est pas un de

ses grands films. Il faut le vois

comme une curlosité, un reflet de

JACQUES SICLIER.

l'univers tourmenté de con véritable

auteur : Jerzy Andrzejewski.

aller plus loin.

d'Andrzej Wajda

Réalisée en 1967 sur un scénario de Jerzy Andrzejewski (auteur du roman Cendre et diamants, dont Wajda tira un film en 1958), la Croisade maudite, histoire d'une croisade d'enfants en France au treizième siècle, est une production anglaise, avec des acteurs européens pariant anglais. Le tournage eut lieu en Yougoslavie. De ce film (dont le titre original est Gates to Paradise), Wajda a peu parië, on dit qu'il le renie. En France, une cople (avec sous-titres de Marcel Jouhandeau) est restée inédite pendant des an-

#### « LE POINT **DOULOUREUX** » de Marc Bourgeois

s'échappe d'une conversation ennuyeuse en regardant autour de lui, Marc Bourgeois met ses person-pages en place, puis les laisse hors champ et se iance dans une investi-gation du décor. Ou bien, il poursui le vide, à des vitesses diverses, dans un corridor, un escaller, un pas-sage entre des murs, des trains, des

L'angoisse et la fuite ainsi filmée L'angoisse et la fuite ains filmées du représentent probablement celles du s'héros », un professor qui doit donner sa démission (Jean-Luc Bideau). U a enjoint un élève d'aller se faire pendre allieurs, et l'élève s'est pendu. Après, ce citoren au chômage sera confronté aux fléaux de notre société : le télé-phone, les bureaucrates, les assailpassants dans la rue.

L'idée cinématographique - voyager à l'intérieur même des planau lieu de charger le montage set de donner les monvements du film - est bonne. Il semble cependant que Marc Bourgeois, ayant trouvé cette idée, n'avait plus autre chose à dire. La caméra, portée sur l'épaule par l'opérateur Yves Lafaye, restitue la vision tressautante de Pindividu qui marche, le spectateur adopte donc pendant 1 h. 48 le point de vue de cette caméra peret ce n'est pas très

CLAIRE DEVARRIEUX.

### NOUVELLES

e Mohammed Benayat, a reçu le premier prix du deuxième Festival international du film la Colombe d'or, qui a eu lieu à Saint-Mau (Val-de-Marne) du 10 -u 17 octobre. Aux onzièmes Rencontres du cinéma des jeunes auteurs, c'est e Barbès Palace », du collectif por-tugais Luis Alencar, qui a obtenu le premier prix, décerné le 23 octobre à

■ Les « Forums cinémas » propo sent depuis le 24 octobre, et pour une semalne, quinze films sélectionnés sur les deux cents œuvres présentées en février dernier par Pro Helveltia lors des rencontres a Espa-ces 73 a. Il s'agit d'un a cinéma en marge », de films produits hors du cadre habituel de la profession.

Le violoniste Bervé Le Floch été nommé premier violon solo de l'Orchestre de l'Opéra de Pari . Jusqu'à présent second violou solo, il partage sa nouvelle fonction avec Pierre Doukan. Il rempiace à ce poste Bené André qui, pour raison de santé, a demandé à reprendre une niace de violoniste du rang.

■ Le Théâtre du Soleil annonce que les représentations de « Mé-phisto » des 26, 27, 28 et 29 octobre sont annulées. Les places seront remboursées ou validées pour un jour uitérieur (tél. 371-38-59).

M Le chorégraphe américain John Neumeler, directeur du ballet de l'Opera de Hambourg, réglera une chorégraphie par an à l'Opera de Paris à partir de 1981.

■ Le peintre Yoran Radenkoritch e Yovan s, d'origine yougoslave, est mort le 23 octobre, à l'age de soisante-seize ans. à Cornwall, dans le Connecticut, où li résidait depuis 1935. Né à Belgrade, « Yovan » avait, dans les années 20, véen à Paris, dans le Montparnasse des peintre fauves.

A Bordeaux, la galerie Aipha (22, rue Condiliac) a ouvert ses portes avec une exposition de quarante dessins de Chenez. Konk et Plantu (Jusqu'au 27 octobre). Le dessin de presse sera une des spécia-lités de cette galerie qui, après ces trois collaborateurs du « Monde », présentera trois dessinateurs du « Canard enchaîné » : Cardon, Kerleronx et Vasquez de Sola (du 30 octobre an 17 novembre).

teur civil. Vient d'être nommé directeur régional des affaires culturelles de Lorraine, en remplacement de M. René Gachet, devenu chef de la mission de développement culturel au ministère de la et de la communication (a le Monde » daté 17-18 juin).

### «LE MALIN»

(Suite de la première page.)

A cette histoire étrange, John Huston apporte la violence, l'émo-On connaît le style du cinéaste : con goût du concret, son horreur de la floriture, cette manière d'aller droit au but pour dire l'essentiel (et parfois l'indicible). Le ton ici est celui du sarcasme, ce qui n'exclut pas forcément la pitié. Portrait au vitriol du psychopathe, description non moins rigoureuse de la petite ville qu'il a décidé d'évangeliser, et de la faune burlesque qui l'entoure. Hazel Motes et la prostituée obèse Hazel Motes et son - apôtre - Enoch qui - attendait toujours que quelque chose lui arrive », Hazel Motes et le spécialiste en « show-business reli-gieux », Hazei Motes et Sabbath Lily, sa maîtresse nymphomane autant de séquences littéralement martelées sur la forge hustonienne. Et puis soudain ce plan inoui, bouleversant, de Sabbath Lily berçani dans ses bras une ignoble momle, image parodique et absurde d'une nativité où l'enfant rédempteur n'est plus qu'un cadavre desséché.

Même s'ils connaissent mai ce phénomène typique de l'Amérique des profondeurs qu'est la prédication ambulante, les spectateurs français devraient êtra touchés par la Malin. Ceux, du moins, qui sont las de la quimauve sentimentale, des emberlificotements psychanalytiques et des fastes guerriers. Par sa force, sa la richesse de son sujet, le film de John Huston (soixante-treize ans) nous a passionné.

JEAN DE BARONCELLL \* Voir les films nouveaux.

### \* Voir les films nouveaux.

### Jazz Chautemps reçoit chez les Lombards

chanteurs, avec le soin des distinguos : « carte blanche » à Jean-Louis Chau-Bête comme un ténor !», et, entre temps, qui se propose de varier les instrumentistes, de façon globalisante: Bôte comme un musicion / ». Ces Parmi les invirés, Mireille Bauer, Lydia méchancerés défensives font rire. Elles apparaissent d'autant plus anodines que Martine Viard, seront là. Parce que l'on connaît mieux ceux dont il s'agit ce sont des musiciennes et parce que Jean-Louis Chautemps,

Chauremps, ennemi des idées fixes, se fait pourfendeur de l'art figé. Il s'attache à percevoir, dans le chaotique, su lieu de l'impuissance à créer de nouvelles valeurs, le pouvoir de pillissement et l'ouverture du plus large champ de possibles. Le remue ménage sonore, comme une planche de Rorschach - symétrie en moins, est affecté par lui d'une signification opposée à celle du dénonciateur attristé des fausses couches de l'histoire. Par décret optimiste et souverain. Chautemps procède à un changement de signe : rout ce qui paraittait négatit est posi-

Il agrée, joyeusement, le non-travail de la compagnie Lubar, où se brisen les hiérarchies, s'estompent les solitudes, se gomment les frontières entre modes divers d'expression, s'effacent les différences entre l'exceptionnelle existence musicale et l'ordinaire existence au jour le jour. Mais lorsque Lubas joue le tempo, dans l'effervescence, et declare: « Restons libres, pasqu'an bont, juiqu'au pluist d'imaginer des tiasme la 16 octobre, le Quaruor 22, ne s'interdit lui-même aucune demarche de ce geare.

all n'est par sur, dit Chautemps que nous ne sozons qu'une equipe de démolisseurs. Nous ramaisons, platôt, des morceaux. Es je contrave d'asme tes œuvres strutement bâsses. A la Biennale de Ventie, pois à Paris, es contert, et en stadio, pour un disque, l'as interprété le Au-delà du hasard, de Barraque, et, avec antest d'enthon siasme, le 16 octobre, le Quatuor 22 da Webern, au Palais des congrès. J'alfectionne pareillement le Periple, que m'a dédic Paul Méjano. J'y seus une formidable invention energitique. et 10 eross, comme Gilles Deleuze, que l'on doit, de plus en plus, sabsti tuer au couple jorme-matière le couple lorce materiau. L'energétisme, trè estuel, a sa prefiguration dans la musicologie allemande du début du ssècle. N'oublians pes Ernst Kurth.

» Je m'élève, d'antre part, avec un orgueur extrôme, contra cetta side qu'il y aurais bétérogénéisé entre le rédigé et l'improns. Les meilleurs acrivaient dans le temps même qu'il jundrant a l'exécution, au jil de la plume, en variant sans cesse les dessins. Charlse Parker est très près de Bach en ce sens : il composait à soute allure, arec graphume supprimé, la même verse créatrice. Je me mélue plus encore pentiètre que Boulez de la mystique de l'improrussion, d'un dica préiendu qui parlerats à notre place, d'un tato togo menteur on d'una apparente audace, insupportable et grotesque. Mass l'écrit le mieux contrôlé, saint. police, peut evoir les mêmes vertui

Selon la formule qui leur est chère, les permanens de la chapelle des du grand débat présidé par le

comunica. •

climats et de multiplier les expériences. et Sophia Domancio. Françoise Gagneux, être entouré de femmes. Il avoue même qu'il est allé vers le jazz noramment parce qu'il lui offrait un monde où il était plus tacile d'entrer avec elles en contact et de multiplier ainsi, par chance, les rapports d'authenticité

### LUCIEN MALSON.

★ Chapelle des Lombards, 62, rue des Lombards, Paris-1, métro Châteiet (téléph.: 236-65-11). Chaque soir de 20 h. 30 à 22 h. 30. Avec les Musiciennes (le 26), Lubat et Jean-Pierre Drouet (le 27), le Quatur de Saxes, Jeanneau et Maté (le 29). Portal. Humair, Jenny-Clark et Globokar (le 30).

#### INSTITUT

LA SÉANCE PUBLIQUE DES CINQ ACADÉMIES

### L'homme et le progrès

Une même préoccupation s'est exprimée dans les discours des porte-parole des cinq Académies réunies jeudi 25 octobre sous la coupole pour leur séance publique annuelle. Chacun, dans le domaine de sa discipline, de sa compétence, a traduit à la fois les espoirs et bien davantage les inquiétudes que suscitent pour notre quiétudes que suscitent pour notre civilisation, les progrès scienti-

civilisation, les progrès scientifiques.

Ces progrès, il appartenait
d'abord au délégué de l'Académie
des sciences, président de l'Institut. M. Roger Gautheret, d'en
établir le bilan. Un bilan positif,
certes, sur le plan matériel : la
science aide l'homme à résoudre
ses problèmes pratiques. Mais
négatif aussi, ne serait-ce que
devant les hécatombes causées
par les accidents de la route, ou
devant la pollution industrielle.
« Le respect des données écologiques devrait conduire l'homme giques devrait conduire l'homme à tirer parti des ressources naturelles sans modifier pour autant les équilibres biologiques. Or son action a plus d'une fois provoqué

action a plus d'une fois provoqué des désordres très graves qui se sont soldés par la création de déserts », a-t-fl dit.

La médecine elle-même, dont l'essor est spectaculaire, voit poindre deux conséquences angoissantes de ses reussites : « Les hommes vont devenir trop nombreux; si on ne limite pas leur fécondité, ils seront obligés de s'entretuer, non plus pour des raisons vsychologiques, sociales ou religieuses, comme ce fut le cas pendant des millénaires, mais pour des raisons vraiment biologiques » : d'autre part, les possibilités limitées de faire bénéficier les patients de découvertes reles patients de découvertes remarquables poseront de « terri-bles problèmes d'éthique ».

#### Unité du monde hellénique

On semble s'éloigner du sujet en entendant M. Georges Daux, de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, traiter du « miracle grec » qui se traduit par les formes artistiques d'une perfec-tion décourageante et dans les structures d'une langue merveil-leusement articulée. Or, maigré sa d'une sité : se particularismes. diversité : ses particularismes, sa dispersion, ses guerres intes-tines le monde grec antique « est resté étroitement uni par sa cultures, par sa langue, par son

Cette unité est avant tout relirieuse, oui a doit à un fonds commun et à une pratique quotidienne de demeurer vivante dans une manière d'équilibre entre la rigueur et le laxisme, entre une foi naive et une possibilité indéfinie de pariantes ».

### Nécessité de l'art

M. Christian Langlois, de l'Académie des beaux-arts, reprend en quelque sorte le flambeau, puis-que, traitant de la nécessité de l'art pour l'homme, il évoque cette civilisation et celles qui lui sont parallèles où partout l'art baignait dans la vie et où l'utile

devait être beau. Ce qui a été une nécessité pour notre espèce, au Moyen Age par exemple, jus-qu'au jour où s'est produit une qu'au jour où s'est produit une mutation brusque. Alors « résummant la pensée de son temps, un responsable de la construction prononça dans les années 60 cette phrase qui résume toute une mentalité et qui aurait pu être prononcée par beaucoup d'autres : « La beaute ne m'intéresse pas » Le règne de l'utile commençait. » Moie d'entres indires sont ré-Mais d'autres indices sont ré-confortants :

a L'homme, un moment déséquilibré, reprend aujourd'hui peu à peu conscience qu'il ne vit pas seulement de pain, et que l'art est pour lui une éternelle néces-

#### Une civilisation de l'art

tion est-elle moribonde? M. André Piettre, de l'Académie de sciences morales et politiques se le demande.

Sens de l'homme; sens de la cristic concrette de la cristice.

la cité; conquête de la science: sur cette triple assise enrobée dans une somptueuse parure de tous les arts, l'Occident moderne a exercé sur le monde un rayona exercé sur le monde un rayonnement longtemps fascinant. Sans
doute sa primauté s'appuyati-elle
sur la puissance matérielle des
armes et de l'économie; mais
cette puissance même ne venait-elle pas de l'avance de nos
progrès?

Maintenant, l'équilibre des forces est rompu, une crise morale accompagne la crise matérielle et l'avenir est des plus sombres.

Mais l'orateur ne veut pas croire à un destin inéluctable. Les motifs d'espèrer ne manquent pas est pous nous resalissons ». pas « si nous nous resaisissons », si nous tentons un effort de syn-thèse des diverses disciplines, et apprécions les leçons du passé aux promesses de l'avenir.

#### L'Europe et les techniques L'Académie française enfin a fait entendre la voix d'un sa-vant : celle de M. Louis Leprince-

Dans la competition scientifique et technique, qui au départ doit out à l'Occident et qui est devenue universelle, nous risquons fort d'être perdants, affirme l'orateur après avoir passé en revue les « conquêtes » actuel-

Que nous reste-t-il ? La capa-cité d'innover. Oui, « il nous est possible de valoriser notre po-tentiel culturel scientifique, technologique si nous voulons vraiment lutter pour orienter notre destin dans un sens favorable... Pour sauver nos valeurs et

maintenir notre rayonnement, conclut l'orateur, « il nous faut orienter résolument et efficace-ment notre activité en direction des sciences et des techniques avancées dans le cadre de l'Eu-TODE. 2

JEAN-MARIE DUNOYER.

### AU SALON DU MATÉRIEL AUDIOVISUEL

### Les bouleversements à venir

Séance mémorable, le 23 octo-bre, au Salon du matèriel audio-visuel, le Cisco (cinema, spec-tacles, congrès) de la porte de Versailles, où M. Jean-Philippe Lecat, ministre de la culture et de la culture et de la culture et au Sénat (un U.D.F. un R.P.R. de la communication, après l'inauguration officielle dans le hall 3 du Parc des expositions, saturé de décibels à crever le tympan, vient présider la princi-pale manifestation de la semaine. Thème : « Et si, à propos de techniques nouvelles, nous par-lions de cinèma ? » On reconnaît lions de cinéma? » On reconnaît dans cette formulation la patte du « président Edeline » (M. Jéan-Charles Edeline, l'ancien P.-D.G. de la S.F.P.), héros de la profession retourné à ses amours premières, l'exploitation, c'est-à-dire les sailes, et toujours auréolé du prestige de sa découverte, le complexe multi-sailes.

Le ton avait été donné peu auparavant, entre techniclens et exploitants, lors d'une conférence-débat sur la qualité technique des

debat sur la qualité technique des projections. La C.S.T. (Commission superieure technique), en la personne de son president, M. Claude Soulé, faisalt le point sur la question et semblait répondre aux vives critiques formulées la saison dernière, lors d'une conférence de presse au Club 13, par la S.R.F. (Société des réali-sateurs de films) et des associa-

tions de spectateurs. M. Antoine, chef opérateur du Festival de Cannes depuis sa créa-tion, auteur d'un manuel du projectionniste, mettait le feu aux poudres avec une sorte de cri du cœur : « Tout ce qui compte pour rous, déclarait - il. vengeur, à l'adresse des distributeurs et exploitants présents dans la salle, suscitant un tollé généralise, c'est le tiroir-causse. Cela n'a rien à voir avec la technique. Il est scan-daleux de projeter des films sur des écrans de 1,50 mètre de large. » Ces considérations, en apparence terre à terre, disparaîtralent

et un communiste), et sous la houlette très diplomatique du « président Edeline ». M. Nicolas Seydoux, P.-D.G. de la société Gaumont, au cours d'une inter-vention improvisée, traçait un tableau futuriste mais concis des techniques nouvelles. Qu'est - ce que les techniques nouvelles pour l'essentiel?

Trois éléments apparaissent : d'abord le stockage, la possibilité, par le magnétoscope et le vidéo-disque, de stocker puis de restituer de l'information audio-visuelle. Marché : 60 000 appareils en France, 3 millions dans le monde. Ensuite, la muitiplication des sources de distribution grace à la diffusion par satellites : chaque téléspectateur européen, au milieu des années 80, pourra choisir entre dix chaînes de télévision. Un gigantesque marché va Trois éléments apparaissent : vision. Un gigantesque marché va naître : par quelque gadget de traduction simultanée, un même film sera vu par l'Europe entière. Enfin les écrans, avec le développe-ment de l'électronique, seront modifilés.

#### Un marché institutionnel du vidéodisque

Parmi les conséquences princi-pales de ce triple avènement, M. Seydoux degage en premier lieu la création d'un marché ins-titutional du videolisque lequel lleu la creation d'un marche ins-titutionnel du vidéodisque, lequel est appelé à remplacer le livre de classe et permettra une diffusion intensive de la culture sous toutes ses formes. « Si LBM. s'engage à fond, c'est que c'est sérieur à commente l'orateur. Ce marché pourtant, ne sera pas développé avant 1986-1987. Autre conséquence, il n'existera plus de règles de quota, les données «nationales » seront dépassées du fait du balayage généralisé par satellites

nales » seront dépassées du fait du balayage généralisé par satellités convergents. M. Seydoux se fait peut-être moins convain cant quand il affirme que la saile de cinéma traditionnelle subsistera destinée à un public jeune et motivé qui voit dans le film me œuvre particulière. Mais il devient lyrique pour annoncer que la révolution en cours ne peut être comparée qu'à celle qu'aveit inaugurée Gutenberg.

L'intervention de M. Lecat devait inévitablement souffrir de cette entree en matière fuigurante. Le ministre se contenta de reprendre les divers points d'un rapport remis à la presse, rédigé par ses services. En gros, 160 millions de francs, dus à l'abaissement du taux de la T.V.A. (ramenée de 17.5 % à 7 %), seront rénjectés dans l'industrie, somme non négligeable pour un chiffre d'a [faires moyen annuel de d'affaires moyen annuel de 600 millions. Des mesures d'incitation financière sont prévues pour la création et la production de films: augmentation de l'avance sur recettes, aide accrue aux so-ciétés de production et de distri-bution pour les encourager à investir davantage dans la production de films, stimulation de

l'écriture de scénario.

Des crédits sont prévus, d'autre part, pour faciliter la modernisation de la petite et de la moyenne exploitation, l'aide au circuit d'art et d'essai va étre accrue, les petites salles de province bénéficieront d'un credit spécial dit d'animation, pour réveiller l'intérêt du public. Dernier point, un effort suttenu sere foit seur avin effort soutenu sera fait pour amé-liorer la qualité des projections, chaque salle aura sa « corte d'identité technique». L'accent est mis en conclusion sur l'existence simultanée a d'entreprises d'importance nationale et d'exploitants indépendants ».

LOUIS MARCORELLES.

### Mu/ique

## Des établisseme

La dubat parlementaire sur le basset de la culture surdes revendications majoures des ceputés porte sur l'ente enement de la musique que du nideet 1988.

Les derratoires de musique de dans une scientiales. Is sont victures de la sont fréquentés in milion d'élèves et mai fatteur nombre de la commune de la

es posvoirs publica.

publica de la musique de qualité de niveau de la musique de niveau de cet energement de la musique de niveau de cet energement de la musique de la mais per errort a sur-trabile aux établissements é privince et les deux cent sept-cirser foires de la région pari-terna reclament à leur tour. Une color s'est rendue au mous-ere il y a un mouvement en affirmait à cette occa-sion il Jack Ralife (P.C.), deputé. ce Same - Saint - Denis, pour ce chaque enjant all grout à l'estantion musicale, et il us s'ares gert pas in

Directeur depuis sept ans du orserva oure de Boulogne Bûlanmen- Alain Louvier témoigne de ment Alain Louvier temotype de est encouement pour la missique ( Note arions cinq cents élèves en 1973 : nous en accuellons a cond'hui mille cent cinquiste. Maltre cela, la luste d'attente na cire le s allonger et nous sommes désormais contraints à descriptions des mais contraints à la contraint de la destainte de la maisnoire corps defendant, d'imposer conservatoire, promu en 1978 reservatoire national de région, re fait pas partie des « déshé-més » : équipé d'un matériei ultra-moderne, installé sur trois cages du lumeux centre culturel de Boulogne, il compte une

(i) Les seuls Stabilisements aidéa par l'État sont les vingt-six conser-tables nationaux de région, les carante et une écoles rationales-ce musique, les quatre-vingts écoles. knees, qui recoivent une subven-los plus ou moins importants, econ-sur categorie. Es rassemblient esti-on cent mille sièves.



## sur les se

 Des repuirtages lités en France Des articles

effets with t Des étales dernieres rec

المكذان الأصل



### Murique

PERLICH FOR COOKING

mme et le progré

### L'AVENIR DES CONSERVATOIRES

### Des établissements victimes de leur succès

vre vendredi 26 octobre, L'une des revendications majeures des députés porte sur l'ensei-gnement de la musique, qui est aussi l'une des priorités du budget 1980.

Les conservatoires de musique éparpillés dans une soixantaine de départements sont victimes de leur succès. Ils sont fréquentés per près d'un million d'élèves et doivent pourtant refuser nombre de candidats. Un mal fiatteur, mais qui inquiète les communes dont l'effort financier est à la dimension d'une demande crois-

Certes, les pouvoirs publics, après une indifférence confirmée durant plusieurs générations, ont tenté depuis 1966, rappelle-t-on à la direction de la propiet de la confirmée. la direction de la musique, d'adrection de la musique, d'adrection une qualité de niveau national pour cet enseignement jusqu'alors assuré seulement par les villes ». Mais cet effort a surtout profité aux établissements de province, et les deux cent sept conservatoires de la région parisienne réclament à leur tour. Une délégation s'est rendue au ministère. « Il y a un mouvement en marche, affirmait à cette occasion M. Jack Ralite (P.C.), député de la Seine - Saint - Denis, pour que chaque enfant au droit à l'éducation musicale, et il ne s'ar-

Directeur depuis sept ans du conservatoire de Boulogne-Billan-court (Hauts-de-Seine), le compo-siteur Alain Louvier témoigne de cet engouement pour la musique : « Nous avions cinq cents élèves en 1973 ; nous en accueillons aujourd'hui mille cent cinquante. Maigré cela, la liste d'attente ne cesse de s allonger et nous sommes désormais contraints, à notre corps défendant, d'imposer une sélection d'entrée. » Ce conservatoire, promu en 1978 conservatoire national de région. ne fait pas partie des « déshérités » : équipé d'un matériel ultra-moderne, installé sur trois etages du luxueux centre culturel

(1) Les seuls établissements aldés par l'Etat sont les vingt-six conser-vatoires nationaux de région, les quarante et une écoles nationales de musique, les quatre-vingts écoles agréées, qui reçoivent une subven-tion plus ou moins importante, selon leur catégorie. Ils rassemblent anvi-ron cent mille élèves.

le budget de la culture s'ou- couvrent toute la gamme des disciplines instrumentales ou théoriques, du solfège à la musique électro-acoustique en passant par l'ecriture, a contrebasse, le chant choral, la danse classique. On fait confiance aux méthodes traditionnelles, même si d'importants efforts de changement et d'adaptation sont engages, notamment en direction de la musique contemporaine, « Les méthodes importent d'ailleurs peu, dit Alain Louvier, car ce qui compte avant tout c'est la qualité de l'équipe

C'est un point de vue un peu différent que défend Jean Leber, directeur de pu la cinq ans du conservatoire de Gennevillers (Hauts-de-Seine), baptisé Centre passes, et surtout dans une ban-lieue comme celle-ci où nos eleves sont pour plus de 50 % des en-junts d'ouvriers.»

On a ainsi purement et simplement supprimé les redoutables examens de fin d'année en adoptant des méthodes « souples ». « Rien n'oblige un élève à jouer d'un instrument ni à commencer à l'âge de sir ans, explique Jean Leber; on peut s'intéresser à la musique sans vouloir devenir pro-fessionnel et nous ne voulons pas être une annexe du Conservatoire de Paris. » Toujours la même om-bre au tableau : « Cent vingt gosses en liste d'attente...»

Au-delà des différences de conceptions, il reste un problème commun à tous : l'argent. « La ville de Boulogne assure 90 % de ma subvention et l'Etat ne me donne que 10 % », déplore Alain Louvier. Et encore, la plupart des conservatoires municipaux ne re-coivent-ils aucune subvention de l'Etat. Cette fragilité budgétaire lèse aussi les professeurs, qui sont tous des vacataires, sans statut ni garantie d'emploi. « Nous avons décidé de ne pas accepter les licenciements, annonce M. Daniel Bruley, animateur du SNPACEM-C.G.T., une des organisations syndicales d'enseignants, et pour cela nous ne tiendrons pas compte de l'argument financier — fût-îl réel — avancé par les

Bien entendu, il n'est pas non plus question de faire payer la note par les usagers, ce qui reviendrait à fixer les droits d'inscription entre 2000 F annuels, alors que ces droits

région parisienne, entre 200 et 400 F.

Face à ces difficultés, l'Etat annonce que les crédits accordés aux conservatoires vont doubler en 1980, passant de 30 à 60 millons de francs. Chiffre qu'il convient tout de même de rapprocher des 650 millions de francs et plus que les communes auront à payer au même chapitre. e Quoi qu'il en soit, la participation de l'État ne pourra pas être illimitée. Là n'est pas son rôle », observe M. Jacques Charpentier, directeur de la musique au midirecteur de la musique au mi-nistère des affaires culturelles. Il faut donc envisager de nouvelles structures mieux adaptées à la nouvelle demande. Tel est le sens du plan de cinq ans que M. Jean-Philippe Lecat a fait approuver au mois d'août par le conseil des ministres. Première idée - force : centrer la mission des conservatoires sur la forma-tion des professionnels. « Il y a en France dix-sept orchestres permanents, constate Jacques Charpentier. Nous pourrions encore en créer trois ou quaire, mais il n'y a pas de musiciens pour les composer. Par ailleurs, nous avons dans les conserva-toires des jeunes qui n'ont rien à y faire; ils y sont même malheureux...» C'est pour ceux-ci que seront créés les «Ateliers musicaux», avec des animateurs, mais sans programme rigide ni sélection d'aucune sorte. Trois seront lancés dés 1980, à titre expérimental. Il en faudra, à terme deux mille. C'est le second voiet du plan. Dernier axe : c'est à l'éducation nationale qu'il reviendre d'assurer a l'aurès de reviendra d'assurer «l'accès de tous les élèves à la musique sous une forme beaucoup plus pra-tique que ce qui s'est fait fus-qu'à présent».

En distinguant la formation d'une élite et la pratique de la masse ce plan permettra-t-il de moderniser efficacement l'ensei-gnement musical ? L'utilité, en tout cas, en est ressentie jusque dans les conservatoires les plus a traditionnels ». a Jamais dans e transionness ». I Jumais dans
l'histoire il n'y avait eu un tel
décalage entre la musique telle
qu'on l'enseigne et la musique
telle qu'on la compose, dit Jean
Leber. Il faut, si nous voulons
rester dans la course, mettre les enjants de plain-pied avec la musique d'aujourd'hui et ne plus former des « élèves musées !...»

> STÉPHANE DUGAT. et FRANÇOIS ROLLIN.

### Controverse à Paris

Le maire de Paris porte un grand intérêt à ses dix-sept conservatoires municipaux. La ville est seule, il est vrai, à en constante. M. Jacques Chirac veut donc mleux les connaître, les contrôler, les animer, « par sauci d'efficacité », expliquet-on dans son entourage. Seulement cet attachement louable se manifeste d'une bien curieuse

municipal approuve une délibération oui dit en substance : pour continuer à recevoir nos subventions, les associations qui gérent les conservatoires devront adopter des statuts-types. Ceuxtrès strictes pour les élèves (de sept à vingt-cinq ans) mais aussi pour les professeurs (les mêmes que dans les entreprises publiques). Surtout, ils imposent une nouvelle composition au consail d'administration : sept membres

Dans certains conservatoires on réagit. « L'adoption par les associations en place des statuts proposés (...) équivaut pour elles à renoncer à leur propre existence, felt - on remarquer. Quelles raisons pourraient les décider à sésiller une tonction iement depuis des années avec un civisme digne d'éloges, en faveur d'une organisation nou-

velle dont le bien-fondé reste à

démontrer ? -Pourtant, que faire lorsqu'on n'a pas le nerf de la guerre ? zième arrondissement a-t-il hésité, cherchant à obtenir des détail. « Les pressions ont été multiples », s'indigne encore sa directrica Mme Myrtille Cadiou. . Vous êtes ilbre, nous a-t-on répété, mais si vous n'acceptez pas, on your supprime les sub-

Et de fait, le 19 juin, un nou-

avec les professeurs du premier et ses subventions diligemment ture. M. Pierre Bas, set blen enens des conservatoires avalent été consultés préalablement, mais on n'a sans doute pas ménagé dit-il. La situation aurait pu Line erreut a été commise. J'en prends la responsabilité parce que c'est mon role d'homme politique. »

« Les autres directeurs ont de perdre teur place. Moi je n'ai peur de rien i », clame Mme Myrtille Cadlou, responsable d'un conservatoire qu'elle avait fondé en 1954, tenu à bout de bras longtemps bénévolement Si le maire de Paris tend l'orelile, il peut entendre les échos de ses conservatoires. Ils ont tous le même ton. Est-il ressuré ? - S. B.

Atelier de poterie

accueille en groupe amateurs de 3 à 83 ans 5, RUE LACEPEDE, PARIS-5-Téléphon. (le soir): 787-85-64

### EPEC FORMATION

STAGES de FORMATION PROFESSIONNELLE.

renselynements of Inscriptions - FAFRES MIDE tol 246 59 14

= D.E.C.S,.....16Nov

## "LOCATION, VENTE" SUR 3 ANS AU VALLONA GAGNEZ DU TEMPS ET DES M<sup>2</sup>.

### Un autre regard sur les sociétés et leur devenir

- Des reportages et des débats sur l'évolution des mentalités en France et à l'étranger.
- Des articles sur les technologies de pointe et leurs effets sur les modes de vie.
- Des études sur les événements d'hier à travers les dernières recherches historiques.

Au sommaire du numéro du 28 octobre

- L'invasion des graphomanes.
- Roissy Airport ou le ciel invisible.
- Italie: l'honneur des hommes et le malheur des femmes.
- Le relais du ras-le-bol.
- Le divorce après la loi de 1975.
- Une compagnie d'assurances-laboratoire.
- Du soleil dans les baignoires japonaises.
- Pierre Fougeyrollas: Marx et la méduse.
- Histoire: la diaspora des huguenots.

LES PROGRAMMES COMMENTES DE LA TÉLÉVISION ET DE LA RADIO, LES MODES

EN YENTE AVEC LE NUMERO DATÉ DIMANCHE-LUNDI : 3 F

### GÁGNEZ DE L'ESPACE AU DEHORS



L'architecture du Vallona, vivante et découpée est ouverte sur le parc de là Défense: le parc est aménagé, vallons et massits rythment la prome-

5 paces 118 m² + 67 m² de semme. nade sur une étendue de 17 hectares. Balcons, terrasses, jardins privarifs, individualisent la plupart des appartements. Le choix s'établit entre studios, deux, quatre, cinq et six pièces. Tous les plans sont étudiés avec soin: studio 34 à 41 m², 5 pièces 99 à 118 m²

et plusieurs appartements de quatre cinq et six pièces sont en duplex

#### **GAGNEZ DU TEMPS: NANTERRE** PLACE DE L'ÉTOILE EN 7 MINUTES PAR LE RER

Le Vallona se situe à côté de La Défense, en face de la préfecture de Nanterre: vous gagnez du temps, le temps des occupations et le temps de vivre, car la vie quotidienne s'organise facilement:

ia station Nanterre

Préfecture est à 200 m, les commerces (centre commercial en cours de réalisation), les écoles, les crèches sollicitent une vie de quartier et vous rencontrez vos voisins, qu'ils soient locataires au Vallona ou qu'ils travaillent dans les bureaux. Les enfants vivent au grand air, profitent des terrains de jeux en toute confiance car les voies piéronnes les protègent.

Le loyer est déterminé en fonction du prix de l'appartement, prix valeur septembre 79

#### LA "LOCATION, VENTE" SUR 3 ANS Au Vallona vous emmé-



nagez immēdiatement dans un appartement dont vous pourrez devenir propriétaire dans 3 ans: par exemple la première année, vous louez un 5 pièces de 99 m² à partir de 3200 F\* par mois; toutes les sommes versées (hors charges)

constitueront votre apport personnel. Venez visiter notre appartement modèle et l'appartement de votre choix. Nous vous présenterons les multiples

avantages de notre formule de "Location, Vente sur 3 ans. Sur place: le Vallona – 6, rue Salvador Allende - 92000 Nanterre - tel. 7217908 samedi, dimanche et jours fériés de 11 h

à 13h et de 14h à 18h. Lundi, jeudi et vendredi de 14 h à 18 h. Ou en semaine, à la Boutique Ocil. 55, bd Malesherbes -75008 Paris tél 2618115.

LES LOSANGES

LE VALLONA. EN FACE DE LA PRÉFECTURE DE NANTERRE.

| Il me serait agréable de recevoir une |        |
|---------------------------------------|--------|
| documentation sans engagement de m    | a pari |
| NOM                                   |        |
| PRÉNOM                                |        |
| ADRESSE                               |        |
| TÉL                                   |        |
| Retourner ce bon à la Boutique OCIL   |        |

Le Vallona

55, bd Malesherbes - 75008 PARIS.

Jusqu'au 28 octobre création mondiale Des trous dans les nuages

de Patrick ROEGIERS mise en scène de l'auteur THÉATRE PROVISOIRE T.L.S. à 20 h 45 saut dim. et luedi SAMEDI 27 OCTOBRE

agrès la projection du film fantastique « PATRICK »

**DEBAT:** 

LA VIE APRÈS LA VIE

Interviendront à ce débat : Dr. Peron-Autret (auteur du livre « les Enterrés vivants »), Monique Marx (responsable de l'ouvrage « De l'autre côté de la vie »).

à la Maison Populaire, 9 bis, rue Dombasle, Montreull. 287-08-68.

HEATRE DU SOLEIL

Cartoucherie, 374 24 08

### Le Centre Dramatique National de Nanterre et la Maison pour tous (M.J.C.) Daniel Fery présentent MEMOIRES D'UNE TACHE D'ENCRE SUR UN BUVARD

Un Vaudeville de Christian Dente LA MAISON POUR TOUS (M.J.C.) DANIEL FERY, NANTERRE du 23 au 31 Octobre 1979 à 20 h30

TOULOUSE HALLE AUX GRAINS

Jeudi 25 octobre, 18 heures - Dimanche 28 octobre, 14 h. 30 Mercredi 31 octobre, 18 h. - Dimanche 4 novembre, 14 h. 30 Mercredi 7 novembre, à 18 heures

### LES MAITRES CHANTEURS DE NUREMBERG

Richard WAGNER - 400 exécutants Direction Musicale : MICHEL PLASSON Mise en scène : PETER BUSSE

Scénographie et Costumes : GEORGES et JEANNE WAKHEVITCH Location au Théâtre du Capitole - Tél.: 21.20.78 - 21.80.41 - 23.21.35.

théatre des champs-élysées lundi 29 octobre 20 h 3 o

## michel bühler

DU 15 OCTOBRE AU 10 NOVEMBRE A 20 H. 30



Réservations : 833.16.16. Nouveau métro : QUATRE-CHEMINS

l'école des femmes le tartuffe au don juan au le misanthrope mise en scene: Antoine Virez. Théâne

de la Porte Saint-Martin jusqu'au 1º décembre 1979, cisica i 20h j0, gradnice samedi et dimanche i 14h j0, reliche kurli et dimarche soir, location et renseignements 607 57%.

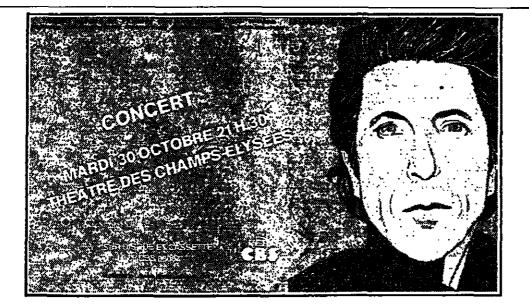

### SPECTACLES

### théâtres.

Les salles subventionnées et municipales

Opéra (742-57-50), 19 h. 30 : Don Glovanni. Comèdie - Française (296 - 10 - 20), 20 h. 30 : le Pain de ménage : Bérénice. Bérénice.
Chaillot (727-81-15), salle Gémier,
20 h. 30 ; les Larmes amères de
Petra von Kant.
Petir Odéon (325-70-32), 18 h. 30 ;
Edith Dètresses.
Z. E. P. (797-96-06), 20 h. 30 ; A tol
pour toujours ta Marie-Lou.
Petit T. E. P., 20 h. 30 ; la Pièce
perdus.

Petit T. E. P., 20 h. 30 : la Plèce perdue.
Centre Pempidou (277-12-33), 20 h. 30 : Danse (Merce Cunningham); 15 h. et 18 h. : Cinéma (films et vidéos sur l'exposition Vu en Chine); de 18 h. 30 à 22 h. : Cinéma (fiction et documents); 18 h. : Vidéo-information (Architecture populaire en Egypte). Thèâtre de la Ville (274-11-24), 18 h. 30 : Sol; 20 h. 30 : Gin Gama, Centre culturel du Marais (278-68-65), Centre culturei du Marais (278-66-65),

#### Les autres salles

Aire libre (322-70-78), 18 h. 30: Une heure avec F. G. Lorca; 20 h. 30: Délire à deux; 22 h.: Croix de sang.
Antoine (208-77-71), 20 h. 30: le Pont japonais.
Arts-Hébertot (367-23-23), 20 h. 45: A nous de jouer.
Athénée (742-67-27), 21 h.: la Fraicheur de l'aube.
Bouffes-du-Nord (239-34-50), 20 h. 30: l'Os; la Conférence des oiseaux.
Bouffes-Parisiens (296-60-24), 21 h.: le Charlatan. le Charlatan.

le Charistan.
Cartoucherle, Chapitean (365-91-40).
20 h. 30: Darling, Darling.—
Théâtre de l'Aquarium (374-99-61),
20 h. 30: Pépé.
Centre d'art celtique (254-97-62),
20 h. 30: Barzaz Breiz.
Centre culturel beige (271-28-16),
20 h. 45: Des trous dans les nuages.

20 h. es : Des trous dans les nuages.
Cité internationale (589-38-69), Galerie, 20 h. 30 : l'Epopée de Gilgamesh. — La Resserre, 20 h. 30 : la Danse de mort. — Grand Théâtre, 20 h. 30 : le Mariage.
Co mé die Caumartin (742-43-41), 21 h. 10 : Boeing-Boeing.
Edouard-VII (742-57-49), 21 h. : le Piége Piège. Eglise Saint-Merri, 21 h. ; la Passion Eglise Saint-Merri, 21 h.; la Passion de Jeanns d'Arc.

Ssaaion (278-46-42), 20 h. 30; Audience; Varnissage.

Fontaine (874-82-34), 20 h. 30; Trollus et Cressida.

Grand Hall Montorguell (233-80-72), 20 h. 30; Cervantés; Don Quichottie.

chotte. Gymnase (248-79-79), 20 h. 45 ; No man's land.
Huchette (326-38-99), 20 h. 30 : la
Cantatrics chauve : la Lecon.
Il Teatrino (322-92), 21 h. :



**ANECDOTES PROVINCIALES** d'Alexandre Vampilov par Gabriel Garran et Yutaka Wada

"Le rire aul vient de l'Est". Bruno Villien, Le Nouvel Observateur. \*Le dialogue falt penser à Courteline, la hargne critique à Jean Anouilh..." Michel Cournot, Le Monde.

Mardi 19 h 30 - Mercredi, vendredi

Théatre des Quartiers d'Ivry

VINCENNES 3 Vincennes • ARGENTEUIL Gamma • ROSNY Artel

LE TOUBIB

Pour tous renseignements concernant l'ensemble des programmes ou des salles «LE MONDE INFORMATIONS SPECTACLES» 704.70.20 (lignes groupées) et 727.42.34

> (de 11 heures à 21 heures, sauf les dimanches et jours fériés)

#### Vendredi 26 octobre

La Brayère (674-76-98), 21 h. : Un roi qu'a des maiheurs.

Lucernaire (544-76-98), 21 h. : Dan Marie de l'Incarnation; 20 h. 30 :

Marie de l'Incarnation; 20 h. 30 :

Stratègie pour deux jambons; 22 h. 30 : Berbinanies; 30 h. 30 : Séries lème; 22 h. 30 : 1a Poube. — II. 18 h. 30 :

Els Rpiphanies; 30 h. 30 : Séries lème; 22 h. 30 : 1a Poube. — II. 18 h. 30 :

Els Rpiphanies; 30 h. 30 : Séries lème; 22 h. 30 : 1a Poube. — II. 18 h. 30 :

Madeine (225-70-98), 20 h. 30 :

Tovaritch.

Malson des Amandiers (236-54-39), 21 h. : Duos sur canapé.

Michodère (742-95-22), 20 h. 30 :

Coup de chapeau.

Michodère (742-95-22), 20 h. 30 :

Coup de chapeau.

Montparnasse (320-88-90, 322-77-74), 21 h. : les Parapiules de Cherbourg.

Nouveant sé (770-294), 18 h. 30 : Timapiece; 22 h. 30 : Timapiece; 23 h. 30 : Timapiece

Plaine (842-32-25), 20 h. 30 : Voltaire's Foliss.

Plaisance (320-00-06), 20 h. 30 : Un auteur nommé Teonesses.

Poche (548-92-97), 21 h. : Neige.

Présent (203-02-55), 20 h. 30 : ie Jeu de l'amour et du basard. —

Amphithéàtre, 20 h. 30 : Escurial.

Ranelagh (288-64-44), 20 h. 45 : Quarante cartis.

Messagère pour un printemps.
Theâtre d'Edgar (322-11-02), 21 h.:
Bruno Garcin.
Theâtre du Marais (278-03-53),
20 h. 45 : les Amours de Don Per-

20 h. 45 : les Amours de Don Per-limpin.
Théâtre Marie - Stuart (508-17-80), 20 h. 30 : Est-ce que tu m'aimes ? Théâtre 13 (250-13-54), 21 h. : les Amours de Jacques is Fataliste. Théâtre de l'Union de Paris (770-90-94), 20 h. 45 : Ubu. Tristan-Bernard (522-08-40), 21 h. : Comédie pour un meurtre, Variétés (223-09-92), 20 h. 30 : la Cage aux folles. Cage aux folies. Le 28 - Rue - Dunois (584-72-00), 20 h. 30 : la Vis en pièces.

### Les cafés-théâtres

Au Bee fin (296-29-35), 21 h.; le
Testament du père Leleu; 22 h. 15:
les Yeux plus gros que le ventre;
18 h. 45 et 23 h. 30: les Vilains
Bobino (322-74-84), Bonshommes.
ilancs-Manteaux (887-97-58),
20 h. 15 : P. Triboulet; 21 h. 15 :
Joue-moi un air de taploca;
22 h. 36 : Pit et Rick Vankergueluff

Z2 R. 30 : Fib to consequentiff.

Café d'Edgar (322-11-02), I. 20 h. 30 :
Coupe-moi le souffle ; 22 h : Deux
Suisses. — II, 22 h. 30 : Popeck.

Café de la Gare (378-52-51), 20 h. 30 :
Qui a mangé Fantomoule ;
22 h. 30 : le Bastringue.

er diament, (Giller Sanfier).

Spiendid (887-33-82), 22 h. : Le Père Les concerts Ranelagh (288-64-44), 20 h. 45 : Quarante carata.

Ranaissance (208-18-50), 20 h. 45 : Quatre - Cents - Coups (328-39-69), 20 h. 30 : la balcine blanche rit. 19 h. 30 : La balcine blanche rit. 19 h. 30 : La balcine blanche rit. 19 h. 30 : Venez nombreux; 21 h. 30 : On vous écrira; 22 h. 30 : Cause à mon c..., ma d'os.

Salie Gaveau, 20 h. 30 : musique, dir. P. J.-L. Calllard (Liezt, Branch of Construction of Co Salie Gaveau, 20 h. 30 : les Elèves du Conservatoire national de musique, dir. P. Stoll, sol. J.-L. Caillard (Liszt, Brahms, Lauresu). Salie Pleyei, 20 h. 30 : Ravi Shankar, Alla Rakka (musique de l'Inde).

Piurielis.
Théâire Marie-Stuart (508-17-80), 22 h. 30 : J.-C. d'Aigle.
La Tanière (337-74-39), 30 h. 30 : P. Richeux : 22 h. 15 : A. Nobel.
La Vieille Grille (707-80-93), 21 h. : la Tournée ; 23 h. : la Cave à chansons.
La Vingtième Marche (638-72-45), 21 h. 30 : les Chansons-Méchanta.

#### Les chansonniers

Caveau de la République (278-44-45), 21 h. : Raymond... ou Comment s'en de... Babarrasser. Deux - Anes (606-10-26), 21 h. : Pétrole... Ane.

LES LARMES AMÈRES

de R.W. Fassbinder. Avec Geneviève Page.

LE FIGARO. Spectacle étionissant (Pierre Marcabra). LE MATIN. Admirable mise en scène de Dominique Onèbec... Ce spectacle a l'éclat

LE NOUVEL DESCRIVATEUR. C'est l'événement de la saisse. (Guy Germet). L'EXPRESS. Genevière Page trouve là en grand rille surpressant. (Matthies Galey). LE MONDE Très bien jusé. (Colette Gudard).

SALLE GEMIER (727 81.15) 16 OCTOBRE / 10 NOVEMBRE.

MARIGNAN PATHÉ • UGC BIARRITZ • GAUMONT RICHELIEU • HELDER UGC DANTON • MONTPARNASSE 83 • QUINTETTE • MISTRAL UGC OPÉRA • WEPLER PATHÉ • FAUYETTE • GAUMONT GAMBETTA

3 NATION - MAYFAIR - GAUMONT CONVENTION - GAUMONT LES HALLES VERSAILLES Cyrano - ENGHIEN Français - ASNIÈRES Tricycle

CHAMPIGNY Multiciné • THIAIS Belle Épine • ÉVRY Gaument VELIZY Studie • SARCELLES Flanades • LE BOURGET Aviatic

**DE PETRA VON KANT** 

Bobino (322-74-84), 20 h. 45 : Charles Casino de Paris (874-26-22), 20 h. 30 : Casino de Paris (874-28-22), 20 h. 30 ;
Parisline.
Centre Mandapa (589-01-60), 20 h. 45 ;
Fernando Caionge El Plyayo.
Co médie des Champs - Elysées (359-37-03), 20 h. 45 ; lacques.
Gaité - Montparnasse (322-16-18), 20 h. 30 ; Una Ramos; 22 h. ;
Marianne Sergent.
Lucernaire (544-57-34), 20 h. ;

Chapelle de la Sorbonne, 20 h. 30 : John Adams. GAUMONT COLISÉEVO - UGC BIARBITZ VO QUINTETTE VO • UGC CDESN VO LA PAGODE VO • PLM ST-JACQUES 14 JUILLET BEAUGRENELLE VO

EXPOSITIONS
Musée d'art moderne, de 10 h. à
17 h. 45 : Tendance de l'art
en France 1968 - 1978-79; Jack-

THEATRE

Chafilot, salle Gémier, 20 b. 30 : les Larmes amères de Petra

von Kant. Porte-Saint-Martin, 20 h. 30 :

Dom Juan. Theatre de Paris, 20 h. 15 :

Edison.
Saint-Denis, Théâtre G.-Philipe.
20 h. 30 : les Fausses Confi-

DANSE

Centre Pompidon, 20 h. 30 : Merce Cunningham.

PERFORMANCES

A. Mirapeu; 21 h. 20 : Shariff Alaoui; 22 h. 30 : Béatrice Arnac. Marigny (358-04-41), 21 h. : Thierry Le Luron.

Le Luron.

Olympiz (742-25-49), 21 h.: Nana
Mouskouri.

Palais des sports (828-40-90), 21 h.:
le Cirque de Moscou sur glaca.

Théâtre d'Edgar (322-11-02), 18 h. 30:
Ciotilde.

Batacian (700-30-12), 22 h. 30 : Art Biakey and Jazz Messengera. Brasserie Dreher (233-92-80), 21 h. 45 :

M. Vander. Caveau de la Huchette (326-65-05), 21 h. 30 : Gérard Badini Swing Machine.

Machine.
Chapelle des Lombards (236-65-11),
20 h. 30 : J.-L. Chautemps;
22 h. 45 : Azuquita y su Meiso.
Campagne - Première (322 - 75 - 93),
18 h. 30 : Chaleur; 20 h. 30 :
Verdict; 22 h. 30 : Chelk Tidiane
Fall, Jo Maks, Bobby Few.
Gibus (700-78-88), 32 h. : Oth.
Interclub 17 (227-68-81), 21 h. :
Texture.
Palais des giaces (607-48-93), 30 h. 30 :
Aristide Fadygros.

Jazz, pop', folk

14 JUILLET BASTILLE YO CAUMONT BERLITZY: - CLICHY PATHEYF MONTPANASSE PATHE VF CAUMONT CONVENTION VF - 3 MATION VF GAUMONT HALLES VF

PARLY 2 . ARTEL Port Nogent

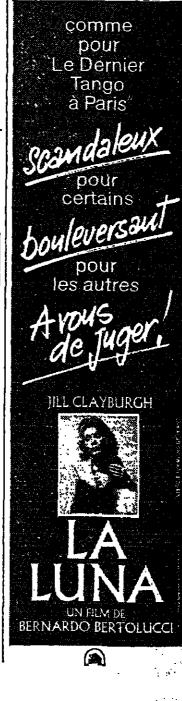

la line de tre se ante la les de dischut alle

le cine de dique Carlos de Carlos

la exclusivités

get in the series of the serie pocal vest NOW (A. 2.0) (\*\*); (333-30-48); Pac-(333-30-48); Pac-(

101-20-1114 | Bradfe | 101-21-115 | 101-21-11 | 101-21-11 | 101-21-11 | 101-21-11 | 101-21-11 | 101-21-11 | 101-21-11 | 101-21-21 | 101-21-21 | 101-21-21 | 101-21-21 | 101-21-21 | 101-21-21 | 101-21-21 | 101-21-21 | 101-21-21 | 101-21-21 | 101-21-21 | 101-21-21 | 101-21-21 | 101-21-21 | 101-21-21 | 101-21-21 | 101-21-21 | 101-21-21 | 101-21-21 | 101-21-21 | 101-21-21 | 101-21-21 | 101-21-21 | 101-21-21 | 101-21-21 | 101-21-21 | 101-21-21 | 101-21-21 | 101-21-21 | 101-21-21 | 101-21-21 | 101-21-21 | 101-21-21 | 101-21-21 | 101-21-21 | 101-21-21 | 101-21-21 | 101-21-21 | 101-21-21 | 101-21-21 | 101-21-21 | 101-21-21 | 101-21-21 | 101-21-21 | 101-21-21 | 101-21-21 | 101-21-21 | 101-21-21 | 101-21-21 | 101-21-21 | 101-21-21 | 101-21-21 | 101-21-21 | 101-21-21 | 101-21-21 | 101-21-21 | 101-21-21 | 101-21-21 | 101-21-21 | 101-21-21 | 101-21-21 | 101-21-21 | 101-21-21 | 101-21-21 | 101-21-21 | 101-21-21 | 101-21-21 | 101-21-21 | 101-21-21 | 101-21-21 | 101-21-21 | 101-21-21 | 101-21-21 | 101-21-21 | 101-21-21 | 101-21-21 | 101-21-21 | 101-21-21 | 101-21-21 | 101-21-21 | 101-21-21 | 101-21-21 | 101-21-21 | 101-21-21 | 101-21-21 | 101-21-21 | 101-21-21 | 101-21-21 | 101-21-21 | 101-21-21 | 101-21-21 | 101-21-21 | 101-21-21 | 101-21-21 | 101-21-21 | 101-21-21 | 101-21-21 | 101-21-21 | 101-21-21 | 101-21-21 | 101-21-21 | 101-21-21 | 101-21-21 | 101-21-21 | 101-21-21 | 101-21-21 | 101-21-21 | 101-21-21 | 101-21-21 | 101-21-21 | 101-21-21 | 101-21-21 | 101-21-21 | 101-21-21 | 101-21-21 | 101-21-21 | 101-21-21 | 101-21-21 | 101-21-21 | 101-21-21 | 101-21-21 | 101-21-21 | 101-21-21 | 101-21-21 | 101-21-21 | 101-21-21 | 101-21-21 | 101-21-21 | 101-21-21 | 101-21-21 | 101-21-21 | 101-21-21 | 101-21-21 | 101-21-21 | 101-21-21 | 101-21-21 | 101-21-21 | 101-21-21 | 101-21-21 | 101-21-21 | 101-21-21 | 101-21-21 | 101-21-21 | 101-21-21 | 101-21-21 | 101-21-21 | 101-21-21 | 101-21-21 | 101-21-21 | 101-21-21 | 101-21-21 | 101-21-21 | 101-21-21 | 101-21-21 | 101-21-21 | 101-21-21 | 101-21-21 | 101-21-21 | 101-21-21 | 101-21-21 | 101-21 2000 CRAZE WAVE (A. VA.)

10001 (RAZ) WAVE (A. FD.) 7
50 (225-62-34)
1000 5 (23) V.O.) Marain. 60
1000 1000 (A. V.O.) Gaussian.
1000 (231-62-70) Elysten.
1000 (231-56-70) Ely BIRLES ET LUCIE (Pr.) 7 Ber-

HARLES ET LUCIE (Pr.) : Berlin 1: 1741-60-35).
HER PAPA (12. v.o.) : SeinstSchull-Hucherie, 5: (633-87-69).
Note: 1: (705-12-15) : MontuLid 5: (225-09-83) ; Parpulaitie.
His (225-09-83) ; V. : Booperial.
History 20.005 CME 3 (Ang. vo.) (\*\*) 12 20.005 CME 3 (Ang. vo.) (\*\*) 12 20.005 CME 3 (Ang. vo.) (\*\*) 12 20.005 CME 3 20.005 CME 3

Zul-Les Halles 1 (297-49-70)
20. 2 (208-55-54); Berling 20
20.46-20); Saint-Germann-Studies
2 (34-42-72); Coines 2 (23-43-23);
23-21. 22 (33-35-35); MontDasse-Paine. 14 (232-18-33);
23-21. 22 (33-35-35); MontDasse-Paine. 14 (232-18-33);
24(2): Resperment 14 (232-18-33);

Hansse-Pathé, 14- (272-18-23)

Annie-Beaugrenelle, 15- (273Annie Gaumont-Compension, 18(24-27): Victor-Hugo, 16- (273(25): Wepter, 18- (277-25-26)

S-10-70: Gaumont-Gamburg,
2- (27-2-274)

B DEMOISELLES DE WILLE
OL -0.): Studio de la Harpe, 2Gaussi.

BERORE DE CO-



JN FILM

الكذاب الأصل

.55

### La cinémathèque

Series Andrews

17 - 2.54 32

4.0

-- :: <u>-- ::</u> :: .

آء دة تا با

7.7

1. 3.25至

HALL MARKET .

Challlot (704-24-24), 16 h.: Zaza, de R. Gaveau; 18 h.: la Dixlâme Symphonie, d'A. Gance; 20 h.: Hópital de la Transfiguration, d'E. Zebrowski; 22 h.: la Marquise d'O, d'E. Rohmer.
Beaubourg (278-35-57), 15 h.: Mater Doloross, d'A. Gance; la Folie du docteur Tube, d'A. Gence; la Folie du docteur Tube, d'A. Gence: 17 h. Doloross, C.A. Gance; la Folis du docteur Tube, d'A. Gance; 17 h.; X Terminator, Minus Zéro, Table conversation, de M. Oblowitz (iné-dits); 19 h.; Comment (aire partie de Forchestre, da H. Carisen; 21 h.; la Comédis du bonheur, de M. L'Herbier.

Les exclusivités ADOLF ET MARLENE (AL, v.o.) :
Marais, 4\* (278-47-86).
ALIEN (A., v.o.) (\*) : Studio de la
Harpe, 5\* (356-34-83) ; U.G.C.
Odéon, 8\* (325-71-98) : Concorde, 8\*
(358-92-84) ; V.f. : Berlitz, 2\* (74280-33) ; Athéna, 12\* (343-97-48) ;
Gaumout - Sud, 14\* (321-51-16) ;
Montparpasse - Pathé, 14\* (32219-23) ; Cilchy-Pathé, 18\* (52237-41).

2011pa. 231; Clichy-Patha, 18\* (522-37-41).

APOCALYPSE NOW (A., v.o.) (\*);
Quartier-Latin, 5\* (328-84-65);
Ambassade, 8\* (338-19-08); Parnassien, 14\* (328-83-11); Braodway, 16\* (527-41-16); v.o.-v.f.;
Hautefeuille, 8\* (633-79-38); v.f.;
Gaumont-Les-Hailes, 1\* (297-49-70); Richelieu, 2\* (233-36-70); Elysées-Lincolm, 8\* (359-36-14); Français, 9\* (770-33-88); Fauvette, 13\* (331-51-16); Gaumont-Convention, 15\* (828-42-27); Clichy-Pathá, 18\* (522-37-41); Gaumont-Convention, 2\* (325-47-19).

BUODY CRAZY WAYE (A., v.o.); Videostons, 8\* (325-60-34).

(278-47-86).

CEDDO (Sénégal. v.o.): Maraia. 4° (778-47-85).

LE CHAMPION (A., v.o.): GaumontLes Halles, 1° (297-49-70): ElyséesPoint-Show, 8° (225-67-29); v.f.:
Richelleu, 2° (223-87-29); v.f.:
Lazare-Pasquier, 8° (387-25-43);
Montparnasse-Pathé, 14° (32219-23); Clichy-Pathé, 18° (52237-41).
CHARLES ET 1007 (7):

\*\*SOURDAY OF TABLE ST \*\*

19-23) ; Clichy-Pathé, 18\* (\$22-37-41).

CHARLES ET LUCIE (Fr.) : Berlitz, 2\* (742-60-33).

CHER PAPA (IL., v.o.) : Saint-Germain-Huchste, 5\* (633-87-59);

Pagode, 7\* (705-12-15) ; Monuscarlo, 8\* (225-09-83) ; Parnassiena, 14\* (329-83-11); v.i. : Imperial, 2\* (742-72-53).

CHROMOSOME 3 (Ang., v.o.) (\*\*) : Ermitage, 8\* (359-15-71); v.i. : Rex, 2\* (236-83-93) ; Caméo, 9\* (248-66-44).

CLAIR DE FEMME (Fr.) : Berlitz, 2\* (742-80-33) ; Capri, 2\* (508-11-99) ;

Quintette, 5\* (354-35-40) : Montparnasse 83, 6\* (544-14-27) ; Saint-Lexer-Pasquier, 8\* (387-35-43) ;

Matiguan, 8\* (359-92-82) ; Cambonne, 15\* (734-42-86) ; Paramount-Galazie, 13\* (580-18-63) ;

Ternes, 17\* (380-10-41).

CORPS A CGUIR (Fr.) : Le Seine, 5\* (325-95-99) H.Sp.

COURAGE, FUTYONS (Fr.) : Gaumont-Lex Helles, 1\*\* (297-48-70) ;

ABC, 2\* (236-55-54) ; Berlitz, 2\* (742-60-33) ; Saint-Germain-Studio, 5\* (354-42-72) ; Colisée, 8\* (359-29-48) ; Biarritz, 8\* (723-89-23) ;

Fauvette, 13\* (331-56-88) ; Montparnasse-Pathé, 14\* (323-18-23) ;

14-Juillet-Beaugrenelle, 15\* (575-79-79) ; Gaumont-Convention, 15\* (628-42-77) ; Weplet, 18\* (387-50-70) ;

(387-50-70) ; Gaumont-Conmetta, 20\* (797-20-74).

LES DEMOISELLES DE WILE O

49-73; Wepler, 18" (387-30-70); (387-50-70); Gaumont - Cambetta, 20° (787-02-74).

LES DEMOISELLES DE WILE O (Pol., v.o.); Etudio de la Harpe, 5° (354-34-33).

LA DEROBADE (Pr.) (\*); U.G.C.-Opèra, 2° (261-50-32); Ciuny-Ecoles, 5° (354-20-12); Rotonde, 5° (633-08-22); U.G.C.-Odéon, 6° (325-71-08); U.G.C.-Marbeuf, 8° (225-47-19); Publicis-Champs-Elysées, 3° (720-78-23); Caméo, 9° (248-66-44); Max-Linder, 9° (770-40-04); U.G.C.-Gobelins, 13° (331-08-19); U.G.C.-Gobelins, 13° (331-08-19); U.G.C.-Gobelins, 13° (331-08-19); Mistral, 14° (539-52-43); Magic-Convention, 15° (628-20-64); Blenvenue-Montparnasse, 18° (544-25); Paramount - Montmartre, 18° (606-34-25); Paramount - Montmartre, 18° (606-71-33).

LA CLEF - OLYMPIC ENTREPOT

FI LA TENDRESSE, BORDEL ? (Fr.): U.C.-Marbeuf, 8° (225-18-45); Calypso, 17° (380-30-11). L'EXECUTION DU TRAITER A LA PATRIE ERNST S. (Suis.): Le Seine, 5° (325-95-99).

Les films nouveaux LES TOUB'B, film français de Pierre "rezuler - Delecte. — Gaumon; les Ballea, 1s (287-49-70); Richelleu, 2s (233-55-70); Quintette, 5s (354-35-40); UG C. Danton, 6s (339-43-62); Montparnases 23 6s (544-84-27); Blarritz, 8s (359-42-33); Concorde, 5s (359-92-84); UG C. Opéra, 9s (251-30-32); R-ider, 9s (775-11-24); Nation 12s (243-04-67); Fauvette, 1ss (331-58-85); Mistral, 14s (539-52-43); Gaumont-Convention, 15s (525-42-27); Mayfair, 16s (525-27-05); Wepler, 18s (387-50-70); Gaumont-Cambetta, 20s (737-02-74).

02-74). LÉ MALÍN, film américain de LE MALIN. film américain de John Huston. — Vo : Hr1tefeutije. & (632-78-83) ; Gaumont-Champs-Elysées. & (35904-67) ; Olympic. 14\* (54267-42) ; Parnassiens, 14\* (32983-11) ; v. f. : Gaumont-lesHalles, 1\* (397-49-70) ; Impérial, 2\* (742-72-52).

LA RACE D'EP, film français de Guy Hocquenghem \*t Lionel Soukaz (\*\*\*). — Racine. 6\* (633-43-71) ; 14-Juillet-Parnasse. & (326-58-00) ; 14- Juillet-Bawtille, 11\* (357-90-81).

WINIFRED WAGNER film allemand de Hans-Jurgen Syberberg — Vo. : Action-République 11\* (803-51-33) : Olympic, 14\* (542-67-42).

LA CROISADE BAUDUTE, fr 12
poionais d'Andrzel Walds —

poionals d'Andrze) Wajds — V.o.: Vendôme, 2º (742-97-52); Palais des arts. 3º (272-62-68); Granda Augustins, 6º (633-

Oranda Augustana, 6 (833-21-13).

LES CHARLOTS EN DELIRE, film français d'Alain Basnier.

— Rez. 2 (228-82-83); U.G.C.

Danton, 6 (329-42-82); Ermitage, 8 (339-15-71); Caméo 9 (246-66-441; U.G.C. Gare de Lyon, 12 (343-01-59); U.G.C.

Gobelina, 13 (331-08-19); Miramar. 14 (339-52-43); Magio-Convention, 15 (828-20-64); Morat. 16 (859-52-43); Nacoléon, 17 (380-41-46); Paramount-Montmarte, 19 (606-34-25).

24-25). LES FARULEUSES AVENTURES LÉS FARULEUSES AVENTURES
DU BARON DE MUNCHAUSET.
film français de Jean Image.
— Madeleine, 8º (742-03-13);
Studio Raspail, 14º (320-33-68)
QUATRIEME RENCONTRE, film
américain de Roy Garret.
— Vf: Paramount-Opéra. 9º
(742-58-31); Paramoun-Gaiszie, 13º (539-18-03); Paramount-Orléana, 14º (340-4591); Convention-Saint-Charles. 13º (579-33-00).

(256-30-27).

FOLIE-FOLIE (A., v.o.): Quintette, 5° (354-35-40); France-Elysées, 8° (723-71-11).

HAIR (A., v.o.): Palais-des-Artz, 3° (273-62-98); U.G.C.-Marbeuf, 8° (225-18-45); v.f.: U.G.C.-Opéra, 2° (235-18-45); v.f.: U.G.C.-Opéra, 2° (261-50-32).

HEROES (A., v.o.): Paramount-Elysées, 8° (359-49-34); Paramount-Montpelmasse, 14° (329-90-10).

HISTOIRES ABOMINABLES (Ft.): Le Seine, 8° (323-63-29) H.Sp.

HEYAGONAL'S ROCERES (Ft.):

Le Saine, 5 (325-95-99) EEP.

HEXAGONAL'S ROCKERS (Fr.):
Vidéostone, 6 (325-80-34).

L. Y A LONGTEMPS QUE JE T'AIME
(Fr.): Marisman, 8 (339-92-82).

INTERIEURS (A., vo.): Studio-Alpha, 5 (334-39-47).

IRACEMA (Br., vo.): La Clef, 5 (337-90-90); Olympic, 14 (542-67-42).

JANE SERA TOUJOURS JANE (AIL, vo.): Marsis, 4 (278-47-86).

LE JUSTE DROIT (Fr.): La Clef, 5 (337-90-90).

pariscope

DYAPRES LE ROMAN SE FLANNERY O CONNOR - AVEC BRAD DOURSE - NED BEATTY - HARRY-DEUN STANTON - DAY

LA DROLESSE (Pr.); Lucernaire, 6° (544-57-34).

DES SUISSES DANS LA GUERRE CI VILE D'ESPAGNE (Suia.): La LETTRE ECARLATE (All., v.o.): 14-Juillet-Parnasse, 5° (325-58-00).

LE DIVORCEMENT (Pr.): Calypso. 17° (380-30-11).

L'ECOLE EST FINIE (Pr.): Imperial, 2° (742-72-52); Richelleu, 2° (233-56-70); Epde-de-Bola, 5° (337-51-47); Monuparnasse 83, 6° (544-27); Monuparnasse 83, 6° (544-27); Marignan, 3° (359-92-40); 14-Juillet-Bastille, 11° (357-90-81); 14-Juillet-Bastille, 11° (357-90-81); 14-Juillet-Bastille, 11° (357-90-81); 14-Juillet-Bastille, 11° (352-30-40); 14-Juillet-Bastille, 11° (352-30-40); 16-Juillet-Bastille, 11° (357-90-81); 16-Juillet-Bastille, 11° (358-30-11).

ET LA TENDRESSE, BORDEL 7 (72-60-33); Nation, 12° (343-64-67); Monuparnasse - Pathé, 14° (322-19-23); Calumont-Convention, 15° (628-42-27); Clichy-Pathé, 18° (528-42-27); Clichy-Pathé,

MOLIERE (Fr.) ; Bilboquet, 6º (222-

LE MORS AUX DENTS (Fr.) : Bre-tegne, 8 (222-57-97); Biarritz, 8 (723-69-23). LE MOUTON NOIR (Fr.): Paramount-Mariyaux, 2 (742-83-90); Mercury, 8 (225-78-90); Paramount-Montparnassa, 14 (329-90-10)

LES MOTOS DE LA MORT (A. v.f.): Paramount-Opèra, 9º (742-56-31): Paramount-Montparnasse, 14º (329-96-10). NIGHTHAWKS (A., v.o.) (\*\*) : Saint-Séverin, 5° (354-50-91).

NIGHTHAWAS (A. 7.5.) (N. 7

15" (734-42-86).

LE PIEGE & CONS (Fr.): Richelleu,
2° (232-56-70); Quintette, 5° (35435-40); Balzac, 8° (551-10-60);
Collsée, 8° (358-26-46); CinémondeOpéra, 9° (770-01-90); Parnasiena,
14° (329-83-11); Gaumont-Sud, 14° (321-51-16); Convention - Saint Charles, 15° (579-33-00); ClichyPathé, 18° (522-37-41).

LE POINT BOULOUREUX (Fr.); Le
Scine, 5° (325-95-99).
PBOVA D'ORCHESTRA (It., v.o.);
Styx, 5° (633-08-40).

Styr. 5º (833-08-40).

Styl. 5" (633-08-40).

LE RABEIN AU FAR-WEST (A. v.o.): Studio Jean-Cocteau, 5" (334-47-62): Paramount-City, 8" (225-45-76). -- V.f.: Paramount-Barivaux, 2" (742-53-90).

BOCKERS (A., v.o.): Luxembourg, 6" (533-97-77): Baizac, 8" (561-10-60): Olympic, 14" (542-67-42).

V.f.: Eldorado, 10" (208-18-76).

SANS ANSTHESIE (Pol., v.o.): Saint-André-des-Arta, 6" (326-48-18); Saint-Garmain-Village, 5" (633-87-59); Elysèes-Lincoln, 3" (359-36-14); Parnassens, 14" (329-33-11); 14-Juillet-Bangrenalla, 15" l) : 14-Juillet-(575-79-79). — V.1.: Forum des Halles, 1° (297-53-74); Saint-Lazare-Pasquier, 8° (387-35-43). Lezers-Pasquier, 8° (387-35-43).

LE SYNDROSTE CHINOIS (A., v.o.): Publicis-Saint-Germain, 8° (222-72-30); Paramount-City, 8° (225-45-76). — V.f.: Paramount-Opers, 9° (742-56-31); Paramount-Mont-parnasse, 14° (329-90-10).

LE TAMBOUR: (All., v.o.): U.G.C. Odéon, 8° (325-71-88); Blarrits, 8° (722-89-23); George - V. 8° (225-41-48), (70 mm); Kinopanorama, 15° (306-30-50) (70 mm); Blenvenue-Montparnasse, 15° (544-25-02), v.f.: Capri, 2° (598-11-69); U.G.C. Gopera, 2° (742-55-31); U.G.C. Gare de Lyon, 12° (343-01-59); U.G.C. Gobelins, 13° (331-06-19); Paramount-Galaxie, 13° (580-18-03); Mistral, 14° (539-52-43); Paramount-Montparnasse, 14° (329-90-10); Paramount-Montparnasse, 18° (508-34-25).

En V.O.: ELYSÉES LINCOLN - SAINT-ANDRÉ-DES-ARTS - SAINT-GERMAIN VILLAGE 14 JUILLET BEAUGRENELLE - 7 PARNASSIENS En V.F.: SAINT-LAZARE PASQUIER - FORUM DES HALLES

N° I AU HIT PARADE DES CRITIQUES

TAPAGE NOCTURNE (Fr.) (\*\*):

Spée 2e Bois, 5: (337-57-47);

Montparnasse 83, 6: (544-14-27);

Marignan, 8: (359-92-82); Français,
9: (770-33-88).

THE BIG FIX (A., v.o.): Luxembourg, 6: (623-67-77); Elysées-Point - Show, 8: (225-67-29); 14-Juillet-Bagtille, 11: (357-90-81).

UTOPIA (Fr.), Le Seine, 5: (225-93-99).

UTOPIA (Pr.), Le Seine, 5° (22395-95).

LE VAMPIRE DE CES DAMES (A.,
v.o.): U.G.C. Marbeut, 8° (22466-44): Secrétan, 19° (208-71-33),
LES VISITEURS D'UN AUTRE
MONDE (A., v.o.): U.G.C. Danton,
6° (329-42-62); Ermitage, 8° (33915-71); v.f.: Res. 2° (236-83-93);
La Royale, 8° (265-62-66); U.G.C.
Gobelins, 13° (321-66-19): Miramer,
14° (220-89-52): Mistral, 14° (53652-43); Magic - Convention, 15°
(828-20-64); Murst, 16° (83199-73); Napoléon, 17° (330-41-46).

VOYAGE AU BOUT DE L'ENFER

VOYAGE AU BOUT DE L'ENFRE (A. v.D.) (\*\*) : Studio Médicia, 5-(633-25-97) ; Paramount-City, 8-(225-45-76) ; v.f. : Paramount-Marivaux, 2-(268-55-33) ; Paramount-Montparnasse, 14-(329-90-10) ; Paramount-Maillot, 17-(758-24-24).

WEST INDIES (Pr.-Maur.) : Palais des Arts, 3-(278-62-93).

ZOO ZERO (Pr.) : La Seine, 5-(325-95-99) ; Palais des Arts, 3-(278-62-98).

VOYAGE AU BOUT DE L'ENFER

### Les séances spéciales

A BIGGER SPLASH (Ang., Vo.):

(All., v.o.): Olympic, 14\* (542-87-42), 18 b.

AGUIRRE, LA COLERE DE DIEU
(All., v.o.): Olympic, 14\* (542-87-42), 18 b.

AINSI VA L'AMOUR (A., v.o.):

Epée de Bots, 5\* (337-57-47) 12 b.

ALERTEZ LES BEBES (Fr.): St
André-des-Arts, 6\* (325-48-18),
12 b.

André-des-Aria, 6º (325-48-18), 12 h.
AMABCORD (It, v.o.): Epée de Bois, 5º (337-57-47), 12 h.
LES AVENTURES EPOUSTOUFLANTES DE TOM ET JERRY (A., v.o.): Studio de l'Etolle, 17º (380-10.93) 19-83).
COUP DE GRACE (AIL, V.O.): Clympic, 14 (543-67-42), 18 h.
DEHORS DEDANS (Fr.): Le Seine, 5 (325-95), 12 h. 30.

r (360-25-99), 12 h. 30.
LEMPIRE DES SENS (Jap., v.o.)
(\*\*): Saint-André-des-Arts. 6\*
(326-48-18: 24 h.
FELICITE (Fr. A., v.o.): Saint-André-des-Arts. 6\*
(326-48-18),
12 h. FRITZ THE CAT (A. v.o.) : Saint-André-des-Arts, 6 (326-48-18),

André-des-Arts, 6 (326-48-18), 0 h. 15.

HAROLD ET MAUDE (A., vo.):
Luxembourg, 8 (633-97-77), 10 h., 12 h., 24 h.
LHYPOTHESE DU TABLEAU VOLE (Fr.): Le Seine, 5 (325-95-99), 14 h. 30.

INDIA SONG (Fr.): Le Seine, 5 (325-95-99), 12 h. 20. LES LARMES AMERES DE PETRA VON KANT (All., v.o.) : Olympic, 14° (542-57-42), 18 h. 14 (542-67-42), 18 h.

LET IT BE (Ang., vf.); Tourelles,
20 (356-51-93).

LA MONTAGNE SACREE (Mex.,
v.o.); Le Seine, 5 (325-95-98),
22 h. 30.

PHANTOM OF THE PARADISE (A.,
v.o.); Luxembourg, 6 (633-97-77),
10 h., 12 h.; 24 h.

PRIMA DELLA REVOLUZIONE (R.,
v.o.); Olympic, 13 (542-87-42),
18 h.

QUATRE GARCONS DANS LE VENTE.

## 18 h. QUATRE GARÇONS DANS LE VENT (Ang., v.d.): Tourelles, 20° (63651-38). UNE PETITE CULOTTE POUE L'ETE (Jap., v.o.) (\*\*): Le Seine, 5° (325-95-99), 14 h.

Les grandes reprises A BOUT DE SOUPFLE (Fr.): Club 9º (770-81-47).

L'ANGE BLEU (All., v.o.): Studio (At-le-Curur, 6º (328-80-25).

ANNIE HALL (A., v.o.): Cinoche Saint-Germain, 6º (633-10-22).

ARSENIC ET VIEILLES DENTELLES (A.): Raneigrh, 16º (228-64-44).

ARSENIC ET VIEILLES DENTELLES
(A.): Raneigh, 18 (288-64-40).
LE BAL DES VAMPIRES (A., v.o.):
Cluny-Palace, 5 (354-67-76).
BEN HUE (A., vf.): Haussmann, 9 (770-77-55); Cambronne, 15 (734-42-98).
LES CHEVAUX DE FEU (Sov., v.o):
Bonsparte, 6 (326-12-12); Elysées-Lincoln, 3 (329-33-14); Parnasisens, 14 (329-83-14);
LES CHASSES DU COMTE ZAROFF (A., v.o.): Studio de l'Étoile, 17 (380-19-33); Contrescarpe, 5 (325-78-37).
LES CONTES DE CANTERBURY (It. v.o.): Champollion, 5 (325-51-60).

v.o.) : Champolion, 5\* (254-51-60). LE CRIME DE L'ORIENT-EXPRESS (A. v.o.) : Palace-Croix-Nivert, 15\* (374-95-04).

## DECAMERON (It., v.o.); André-Barin, 13° (237-74-39), DELIVEANCE (A., v.o.); Studio-Cujas, 5° (637-89-22), DERSOU OUZALA (Sov., v.o.); les

CUJAL 5 (UXS-03-LA).

DERSOU OUZALA (SOV., 7.0.): les
Templiers, 3 (272-94-96).

2001 ODYSEE DE L'ESPACE (A., 201): Hausemann, 8 (770-47-55).

LES ENFANTS DU PARADIS (Fr.):
SSCUTISI, 13 (707-28-04).

FANTASIA (A., vf.): Lumière, 9 (245-49-07); Caumont-Rive-gauche, 8 (549-28-38); Paramount-Elysées 8 (339-49-34).

FRANZ (Fr.): Palace-Croix-Nivert.

15 (374-95-04).

LES FRERES KARAMAZOV (SOV., 1225-65-78): 18 Château de l'araignée.

V.O.): COSMOS, 6º (548-62-25).
FRANKENSTEIN JUNIOR (A., V.O.):
Balzac, 8º (561-10-60). LA GRANDE BOUFFE (Pr.) : les Templiers, 3 (272-94-56).

HITLER, un film d'Allemagne (All., v.o.): Studio Oujas, 5º (354-89-22).

KARL MAY (All., v.o.): Action-République, 11º (805-51-33).

LE JOURNAL D'ANNE FRANK (A., v.o.): Broadway, 18º (527-41-16). LUDWIG, REQUIEM POUR UN ROI VIERGE (AL., v.o.): Action-Repu-blique, 11° (805-51-33). MACADAM COW-BOY (A., v.o.) : Dominique, 7º (705-04-55), (Sauf

Mar).
MONTY PYTHON SACRE GRAAL
(Ang. v.o.): Cluny-Ecoles, 5° (354-20-12).

(Ang., v.o.): Clury-goods, 5° (354-20-12).

LES NUITS BLANCHES DE SAINTPETERSBOURG (Sov., v.o.): Cosmos, 5° (548-62-25).

ORANGE MECANIQUE (A. v.l.) (\*\*):
Hausemann, 9° (770-47-55).
FARFUM DE FEMME (Iz., v.o.):
Lucernaire, 6° (544-37-34): Convention-Saint-Charles, 15° (579-33-00).

LE PARRAIN (A., v.o.): ElyséesPoint-Show, 8° (225-67-29) j. impairs.

LE PARRAIN N° 2 (A.): Elysées-

pairs.

LE PARRAIN N° 2 (A.): HyséesPoint-Show, 8° (225-67-29) j. pairs.

SOUVENIRS D'EN FRANCE (Pr.):
Champollion, 5° (354-51-60).

RÉPULSION (A., V.O.): Géé): ClunyPaiace, 5° (354-20-16).

THE SERVANT (Ang., V.O.): StudioLogos, 5° (324-28-42); Aquion
La Fayette, 9° (878-80-50). TO BE OR NOT TO BE (A., V.O.) :

TO BE OR NOT TO BE (A., v.o.):
Noctambules, 5° (354-42-34).
TOMBE LES FILLES ET TAIS-TOI
(A., v.o.): New-Yorker, 9° (770-63-40).
LES TRENTE-NEUF MARCHES (A., v.o.): les Templiers, 3° (272-94-56).
TOUT CE QUE VOUS AVEZ TOU100ES VOULU SAVOIR... (A., v.o.)
(\*\*): Cinoche Saint-Germain, 5° (633-10-82).

20 000 LIEUES SOUS LES MERS (A. v.f.) : Napolion, 17 (380-41-46).

#### Les festivals

LES STARS D'HOLLYWOOD. —
MARLON BRANDO (v.o.), Action La
Fayette, 9° (878-80-50): Blanches
colombes at vilains messieurs.
GENE KELLY (v.o.), Action Ecoles,
5° (325-72-07): les Giris.
MARX BROTHERS (v.o.), NickelBeoles 5° (325-73-07): " Un jour

6 (325-85-78): le Château de l'araignée.

HUMPHREY BOGART (v.o.), Action Christine, 6 (325-85-78): le Grand Sommeti.

ALBERT LAMORISSE, Palace Croix-Niver, 15 (374-85-04), sn. atternance: Crin Blanc, le Ballou rouge, Voyage en ballon.

HISTOIRES D'AMOUR (v.o.). Mac-Mahon, 17 (380-24-81): les Hauts de Hurievent.

de Hurisvent.

WIM WENDERS, v.o., 14-JuilletParnasse, 6° (328-58-00): Alice
dans les villes.

FORUM DES HALLES, 1° (29753-74): Cinéma en marge 1978
STUDIO BERTRAND, 7° (783-64-66),
v.o.: Festival de l'hotreur: White
Zombie: le Masque du démon.
STUDIO 28, 18° (606-36-07): l'Ange
bieu. STUDIO 28, 18\* (606-36-67): l'Ange bleu.

STUDIO DES ACACIAS, 17\* (754-57-28), v.o., 13 h. 30 t 0 h.:

Rocky Horror Picture Show;
15 h. 30: Trois femmes; 17 h. 30:

le Privé; 19 h. 15: Lenny;
21 h. 15: Nashville.

CHATELET - VICTORIA, 15\* (508-94-14), v.o.: L - 14 h.: Citizen Kane; 16 h.: le Deruier Tango à Paris; 18 h. 10: Dersou Ousais;
20 h. 35 (sam. 0 h. 40): Cabaret;
22 h. 35 (ven. 0 h. 40): Crange mécanique. - II.: 13 h.: Pinck Narcissus; 14 h. 20: Bilitis;
18 h. 05 (ven. 0 h. 15): Easy Rider; 18 h.: A la recherche de Mr. Goodbar; 20 h. 15: Rétou;
22 h. 15 (sam. 0 h. 25): A bout de souffle.

22 h. 15 (sam. 0 h. 25): A bout de souffie.

BOITE A FILMS, 17° (754-51-50),

v.o., 10 h.: Chiens de paille:
12 h. 15: le Charme discret de la bourgoolsie; 14 h.: le Lauréat;
15 h. 15: Phantom of the Paradise; 17 h. 30: The song remaing the same; 19 h. 50: Mort à Venise; 22 h.: Midnight-Express:

ven. sam. 24: Bollerbail.

STUDIO GALANDE, 5° (334-72-71),

v.o., 13 h. 30: Un tramway nommé désir; 15 h. 45: Au-delà du blen et du mai; 18 h. 10: Portier de nuit; 20 h. 15: Balo; 22 h. 15: Rocky Horror Picture Show; ven. sam. 24 h.: Flesh Gordon.

STUDIO DE L'ÉTOILE - CONTRESCARPE (COPIES NEUVES)

Le chef-d'œuvre du cinéma fantastique LES CHASSES DU COMTE ZAROFF Un film d'Ernest B. Schædsack et Irving Pichel

En première partie : « CALANDA », de Juan et Joyce BUNUEL

### Action Republique

Action Republique Studio Cuias Olympic-Entrepot WINIFRED WAGNER **D'ALLEMAGNE** (Inédit) KARL MAY

### L'OLYMPIA LIONEL HAMPTON MILT JACKSON All Stars Big Band 27 Octobre à 0 h 30

Location au théâtre de 11 h à 22 h. Dans les agences. Par téléphone : 742.25.49.

3 Novembre à 0 h 30

## LES 2 MEILLEURES SOIREES DE PARIS NOUVELLE SUPER-REVUE "Allez Lido" **IZUTAW**

GAUMONT-ÉLYSÉES v.o. - HAUTEFEUILLE v.o. - 7 PARNASSIENS v.o. - OLYMPIC-ENTREPOT v.o. - GAUMONT-HALLES v.o. et v.f. - IMPÉRIAL-PATHÉ v.f.

#### offres d'emploi

IMPORTANT ORGANISME BANCAIRE **DE LA REGION PARISIENNE** recherche pour une Direction Régionale

### UN CHEF DU DEPARTEMENT CREDIT

Ce département appuyé sur un réseau important dans des secteurs multiples prin-palement dans ceux du logement et des collectivités privées et publiques, doit assurer la distribution du crédit.

Les candidats devront être diplômés de l'enseignement supérieur (formation économique et financière) et avoir exercé des responsabilités de haut niveau dans le financement des personnes physiques et morales.

Ecrire à No 30.749 CONTESSE Publicité 20, Av. Opéra 75040 PARIS Cedex 01,

#### IMPORTANTE SOCIÉTÉ MÉCANIQUE PROCEE BANLIEUE OUEST recherche

RÉDACTEUR TECHNIQUE

expérimenté, particulièrement spécialisé dans le domaine séronautique. Ayant de bonnes notions de dessin de notice et des arts graphiques en général.

Connaissances en électronique appréciées. Envoyer C.V., photo et prétentions à : D.B.M., 27, rue Vloiet, 75015 PARIS, qui transmettra.

> ORGANISME **BANCAIRE**

recherche pour son Siège Social à PARIS

### **UN CONSEILLER JURIDIQUE et FISCAL** auprès de la Direction Générale

Il aura à intervenir pour tous les problème juridiques et fiscaux posés par l'activité de

Les candidats devront être diplômés de l'enseignement supérieur (formation juridique et fiscale) et avoir exercé des responsabilités de haut niveau dans ce domaine, dans le secteur privé ou dans l'Administration.

Ecrire à no 31.440 CONTESSE PUBLICITE 20, avenue de l'Opéra 75040 Paris Cedex 01, qui transmettra.

SOCIÉTÉ INTERNATIONALE DE LUMINAIRES CONTEMPORAINS recherche
POUR RÉGION PARISIENNE UN JEUNE TECHNICO-COMMERCIAL

Expér. min. 2 à 3 aos. Ubre DEBUT JANVIER. 33 mission sera de contacter les bureaux d'architectes et bureaux d'études pour réaliser des projets d'éclairage.

ANGLAIS OU ALLEMAND PARLE SOUHAITE. Adresser C.V. avec rémunération actuelle + photo à Louis POULSEN, 8. avenue Percier, 75008 Paris.

> **IMPORTANT ORGANISME BANCAIRE DE LA REGION PARISIENNE**

> > recherche

### UN RESPONSABLE COMMERCIAL

Chargé d'animer un réseau d'agences notamment en matière de collecte de ressources, il aura pour mission en particulier :
- de participer à la réalisation des objectifs

- de réaliser et de mettre en place les actions

Les candidats devront posséder une formation supérieure, une expérience de plusieurs années de l'activité bancaire et avoir exercé des fonç-

mmerciales de haut niveau, crire à No 31.605, CONTESSE Publicité

20, avenue de l'Opéra 75040 Paris Cedex 01

COLLABORATEUR très grand standing, contacts haut niveau. Ecrire M. BERTIER, 149, rue St-Honoré, PARIS-1er.

antsme Scientifique banlieue Sud recherche INGÉNIEUR
ESE ou équivalent,
Pour responsabilité
télémesures géophysiq
TEL : 490-10-68.
M. LOYER ou PICAN. SOCIETE EDITIONS recherche ETUDIANT IVOIRIEN docloral Sciences ECO. Ecrire nº 821.419 Rég.-Presse, 85 bis, rue Reaumur, Paris-20.

### Stage rémanéré par l'Etat formation de VENDEURS DE SYSTEMES INFORMATIQUES

offres d'emploi

### IMPORTANTE SOCIETE Banlieus SUD recherche LICENCIÉ

EN DROIT Expérience dans le domeine du Droit commerciel et du droit des sociétés, Connaissance des circuits de distribution du commerce alimentaire. Permis de conduire indispens. Lieu de travail : RUNGIS.

 Conditions d'admission :
 — possèder une formation
 sup. (bac + 4 ou équiv.)
 — expérience professionnelle
 en entréprise souhaitée Permis de conduire indispens.
Lieu de travail : RUNGIS.
Ecr. avec C.V., photo et prét.
10 31.375 CONTESSE PUBL.,
20, av. de l'Opéra, Paris (ier). Paris (ier).



### emplois régionaux

RECHERCHONS de 2 heur. Est de Paris DIRECTEUR

purculture
comportant responsabilités techniques, humaines, commerciales
(mêtr. et export)
1.300 ouvriers et ouvrières
Age 40 minimum
300.000 F avec intéressement.
Expérience de direction animatrice sur le tas et coordinatrice
à tous niveaux.
Bonnes connaissances (et pratiqua) en mécanique, électricité,
thermique, chimile.
Autorité naturelle et pratique de
la communicat, et des contacts.
Esprit d'équipe et de collabo-

la communicat, et des contacts. Esprit d'équipe et de collabo-ration, concret, méthodique et simplificateur. Motivation per la tâcte et l'engagement dans l'entreprise prévalant sur les commodités. Envoyer C.V. manuscrit détaillé et photographie avec commentaires et renseignements familiaux à n° 1.580, « le Monde » Publicité. 5. rue des Italiens. licité, 5, rue des Italien 75427 PARIS CEDEX 09. CONSTRUCTEUR APPAREILS DE LEVAGE EN NORMANDIE

CHEF DE BUREAU **D'ÉTUDES** 

ingénieur dipième, calculateur, électromécanicien et expérimenté dans la branche. Situation d'avenir pour candidat performant. Env. 1º lettre s/rét. 3270, à P. LICHAU S.A., B.P. 220, 75062 Paris Cedex 02 qui transmettra.

#### ENTREPRISE MOYENNE GRANDE VILLE QUEST Filiale groupe internationals recherche

Début du stage : 12 novem bre 1979.

Durée : 720 heures.

CHEF COMPTABLE D.E.C.S.

Haut sens organisation, méthode et efficacité. Expérience en informatique. Anglais indispensable. Capable seconder ou rem placer Directeur Financier. 127, rue de RENNES Samedi, jundi, 14 à 17 h. Env. C.V., photo et pré-tentions à nº 8.204 H.A.P., hall Petites annonces 7 X, 4040 NANTES Cedex.

secrétaires

ENTREPRISE DE PRESSE recherche our son administrateur génér. chargé du dévaloppement et des relations avec l'étranger.

UNE SECRET. EXPERIMENT. ayant de bonnes notions d'anglais et d'espagnol. Impérativement libre de suite. Se présenter avec référence Publications FILIPACCHI, Service du Personnel, 63, avenue des Champs-Elysèer 75008 PARIS. 4° étage, à partir de 10 heures

### demandes d'emploi

Yous êtes P.-D.G. d'une P.M.E. Vous recherches

**VOTRE BRAS DROIT** 

pour vous seconder EFFICACEMENT dans toutes ou partie de vos tâches en GESTION - PRODUCTION - DISTRIBUTION Votre carte de visite dans une enveloppe, je vous communiquerai les grandes lignes de mes 20 ans d'expérience et de ce que je peux faire pour vous dans ces domaines en vue d'un entretien uitérieur.

Ecrire nº 1.587 € le Monde » Publicité, 5, rue des Italiens, 75427 PARIS CEDEX 09.

J.F. 22 ans, BTS secrétariat diprection bil. (Angl., atlem.) ch. poste responsabilité dans grande entreprès Sai. 3.70 F X 13. Ecr. nº 6.116 « le Monde » Pub. 5, r. des Italiens, 75427 Paris-9. SECRETAIRE sténodactyle 22 a. 3 ans, références, cherche empl. Paris, banileus sud. Ecr. nº 6.091 « le Monde » Pub. 5, r. des Italiens 75427 Paris-9. J.H. 19 ans, niv. bac. commerc., cherche emplois stable. Ecr. nº 6.111 « le Monde » Pub. 5, r. des Italiens 75427 Paris-9. J.H. 19 ans, niv. bac. commerc., cherche emploi stable. Ecr. nº 6.111 « le Monde » Pub. 5, r. des Italiens, 75427 Paris-9».

### capitaux ou proposit. comm.

### TEXAS OIL CORP.

Pour gamme de produits de recouvre-ments asphaltiques de toitures (roofing) de haute valeur, fabriques par notre filiale européenne, recherchons comme distributeur, société bien établie et en réussite. Grandes possibilités de déve-lappement et de bénéfice considérable. Expérience antérieure en roofing n'est pas indispensable.

Sommes expert dans notre domaine et offrons information complète à notre siège social au Texas, sans frais. Solli citants devraient avoir les capacités d'importation, de marketing et d'application des produits.

Contractez Frank Rudy, Southwestern Petroleum Corporation, P.O. Box 789, Fort Worth, Texas 76101 U.S.A., Telex 758300, Cable: SWEPCO.

Pour l'ouverture du marché français et la livraison en Concentrés à base de fruits (aliments colorants) nous cherchons un

Représentant général pour la France qui est bion introduit dans les industries corres-pondantes (producteurs de boissons, limonades, liqueurs, preparations à base de fruits (pour ynours, etc.), desserts, souces, glaces, gelées, confitures, etc.).

Nous attendons avec plaisir votre prise de contact sous le chiffre 33-119414, Publicitus CH-9901 St. Gallen/Suisse,

arce M.A. en S.A.R.L. rég. ( Clermont-Fd, rech. assoc. 50 % s/murs et ids, Appt 250,000 F Possib, emploi, T. (71) 76-12-19.

Recherche participation financière dans bar, restaurant ou Sement equivalent. Niveau élevé. Ecrire pour contact : VAISSAIRE P.R. Paris 110.

Céderais dans SUD-OUEST CABINET D'ARCHITECTE tèalisations en cours et projets, dresser propositions au n° 8.823 « LE MONDE» PUBLICITE, , r. Italiens, 75427 Paris ced, 09

animaux Vends SPITZ FEMELLE 2 mais Vaccino - Prix 700 F Tel. apres 19 heures : 233-25-92.

## 92 CLICHY: Tel.731-05-05

VOTRE B.M.W.

### L'immobilier

### appartements vente

16° arrdt.

1<sup>ei</sup> arrdt. JAMIN BEL IMMEUBLE Grand studio, calme, original, clair, près du Bois. Vend.-sam, 14-18 h. Tél. 233-62-46 14, RUE RAFFET CHATELET, rue piétonne, élé-gant duplex, grand 2 Piècas, ·errasse, ascenseur : 670.000 F. TEL. : 260-34-47 ou 581-38-47.

4° arrdt. 580.000 F HOTEL-DE-VILLE 4 pièces, confort. 233-51-36 (580-80-47, soir)

> 5° arrdL RUE CLAUDE-BERNARD, ven

6° arrdt.

VUE SUR SEIME Spiendide 130 m2 de caractère, IMPECCABLE, 354-91-16, le matin. M° SAINT-PLACIDE Bon imm., chauft. central, sole! SEJOUR + 1 CHBRE, entrée, cuis., saile de bains, w.-c., tél PRIX INTERESSANT

10° arrdt

URGENT ET EXCEPTIONNEL
PARTICULIER
yend cause départ
STUDIO
parfait état, kitchesetts, donche,
w.c. Me République. — Prix : parfalt état, kitchenetha, donche, wc. Mo République. — Prix : 90.000 F. et offre à l'acheteur uns FIAT 128, année 1975. Télé-phonez, aux heures de bureau : 329-2-82, poste 82 et 735-99-71, après 20 heures.

12° arrdt. SAINT-MANDE BOIS

Mo ST-MANDE-TOURELLES

Bon Imm. Sur rue et jardin

3 PIECES entrée, cuisine, saile d'eau, wc.

4.700 F le M2

13, rue PAUL-BERT

Samedi, dim., jundi, 14 à 17 h.

PLACE DAUMESNIL

Part. vd appt, 3e étage, 30 m2,
5. de séi, 1 9 de chòr, 3 petites,
S. de séi, 1 9 de chòr, 3 petites,
S. de 8. + S. dche, téi. Prix :
20.000 F. 345-86-80 à part. 19 h.

14° arrdt.

M° RASPAIL
au 3º étage, séjour d'angle +
1 chembre, entirée, culsine, bains,
rangements, soiell, charme. Prix
360,000 francs. Samedi, 14-18 h.,
20, PASSAGE D'ENFER.

### travaii à domicile

<u> Nemande</u>

SECRETAIRE, REFER., ch. p travall à domicile, toes travaux dactylographiés, manuscris, bilans, etc. (1.B.M. électrique) Tél.: 588-55-92.

automobile/

### vente

5 à 7 C.V.

A VENDRE R. 15 GTL - 7 CV - Avril 78 23,000 km. - Prix à débattre Tél. : 982-78-30, après 19 h Tel.: \$92-75-39, apres 19 a

A VENDRE

R. 18 GTL, Avril 79 bleu occan.
10.000 km. - Prix à débatre

Tel.: \$99-32-84, après 19 h

204 BREAK, 1970, bon elat de

204 rarche, carrosser, propre.

Prix 2.509 F. - 020-07-43.

8 à 11 C.V. Vds Morgan 2 pl. 78, 15.000 km noire, cap. creme, options sup Tél. (16-56) 48-18-04), hres repas

V.R.P. Urgent, cause départ vend CX 2500 D Super, 34,000 km Prix sous Argus, à débattre Tél.; 585-27-92, après 19 h. ( 12 à 16 C.V. De particulier à particulie

Vds MERCEDES 230 SL 1966 automatique, 142,000 km, hard-top noir, capote bon état, peim nœuve. Tél, soir après 20 hres eu Week-End au 683-48-59.

## divers

B.M.W 63,Bd.J.Jaurés

ACHETER on LOUER

### Province PAU, à vore, APPT 5 PIECES, bon état, asc., 9º étage, proxim. oon etat, asc., 9° étage, proxim centre ville, quart. caime. Dis pontble rapidement : 260,000 F

PIOT - JAMOBILIER, 10, rue du Maréchal-Joffre, 64000 PAU. Tél. : (16-59) 27-01-10. C. P. 158. Mº TROCADERO BON 4º étage, calme, chauff. centra LIVING + 2 CHBRES, entrée cuis., saile de bains, w.-c., tél. PRIX INTERESSANT - 70m2. 93, AV. KLEBER Samedi, dim., jundi, 14 à 17 h. HAUTE-SAVOIE - COMBLOUX ETE-HIVER - Studios, apots

Dans bet Hôtel particulier, je vends un spiendide appart. grande ricception double + 2 chires + 2 bains, gde cuisine équipée - Caime - Soieli - Verdure - Renore iuxe - Libre suite, Prix 1.351.000 F. Crédit possible, Ferals visiter de 11 à 16 h, vendred. samed : 2, place de la Libération, bon placement, imm. 4 étages, 1416d ST.JULIEN-EN-GENEVOIS 10 appartements dont 5 fibres. PX : 60.000 F; fdi. : 775-19-03. ssible. Ferals visiter de 1 16 h, vendredi, samedi : 13, RUE BOIS-LE-VENT

18° arrdt. MONTMARTRE-RESIDENTIEL
mm. enut. standing, living sur mm. enur, standing, living sur errasse emeneg., 2 chbr., cuis., de B., penderie, garage en 33, RUE CAULAINCOURT,

574-13-80.
GUY-MOQUET
ATELIERS ARTISTE
I rénover et rénovés, chauffage
nstallé. Téléphone : 344-03-68.

ed) de 11 à 17 heures ou : 574-75-88.

19° arrdt. Rue CAVENDISH, 2 P., confort, 230.000 F; 4 P., à résover, 320.000 F. - D.I.A.: 282-87-09.

78 - Yvelines • NOISY-LE-ROI Part. vend bei appart. 105 m2, séj. 32 m2, cheminée, 3 chbres, park. couvert, tennis, calme, verdure. Téléphone : 460-86-34.

verdure. Téléphone : 440-86-34.
CHATOU/LE VESINET (78)
R.E.R., Part. à Part. vd appt
dans rèsid. de stande, environnement boisé, calme, dans parc
1 ha. Très beau 5 Pièces +
loggia, 111 m2, nombreux amènagements, cave, perkings,
630.000 F + box 30.000 F.
Agence s'abstemir. Tél. 671-06-02. RARE - LE VÉSINET

Résidentiel - Appart. 110 m2 ds propriété, sur 1.500 m2 jard. bolsé, séjour double. 3 chbres, cuis. équipée, excellent état. Exclusivité Agence de la MAIRIE - 976-52-52

91 - Essonne PALAISEAU

1.200 m R.E.R. Massy-Palaiseau Vds F 3, entrée, cuis, équipée, s. de bains, dibte séjour, chbres, cave, parking. Tél. 920-56-64 (après 19 h).

Hauts-de-Seine

BOULOGNE Résidentier
Living + 3 CH.
+ box. — Tél. : 604-46-87.

72-ASNIERES
,18/20, avenue Henri-Barbusse
3 ET 4 PIECES, LOGGIAS
brès ensoiellé, vue très étendue.
Sur place, vendredi, démanche,
de 14 à 19 heures. Renseignements. — Téléphone : 339-63-63.
Habitable Immédiatement.
Neuilly, studios grand étantie.

Neuilly, studios grand standing, PRIX EXCEPTIONNEL Tous les jours : 874-43-98 ou : 246-97-44, de 14 à 18 heures, 67, BD BINEAU. 186.000 - Av. 37.000
ASNIERES BOURGUIGNONS
Bel Immeuble 1930, parfait état,
chauff. cent. 2 P. + chbre enti,
culs., wc, beins, rideaux, état
impeccable. Soleil. Propriétaire,
samedi, lundi, 14 h 30 à 19 h :
3, rue BOURDARIE-LEFURE

BOULOGNE 146 A, rue GALLIEN!
TRES URGENT, dans petit
rimm. récent, 2° ét., 3° p., 60 m²,
balcon, parking. A DEBATTRÉ,
S/place samedi, de 10 à 13 h.

Val-de-Mame

ST-MANDE près Bois et Parc 20010gique, 2-3 P. 57 m2, ds bei imm. anc. en ré-novat. 480.000 F. Sam., 14-17 h : 12, RUE DE L'EPINETTE

12, RUE DE L'EPINETTE

Mª MAIRIE-DIVRY
APPARTEMENTS
DANS PETITS IMMEUBLES
DE 2 A 2 ETAGES EN
ACCESSION A LA PROPRIETE
CONSTRUCTIONS NEUVES
DISPONIBLES
— 1 STUDIO
— 2 APPTS do 2 pièces
— 3 APPTS do 3 pièces
— 2 APPTS do 5 pièces
4.20 F le m2 - P.I.C. SEMI - 672-41-39

CACHAN 24-26, rue GALLIENI LE FLORE

Résidentiel, vue sur parc, pin centre, ligne de Scaaux, > 500 m - Immeuble 5 étages de grand luxe Chambres ou 45 P. Appart. témoin : medi, dim., jundi, 11-18 h 30. C.1.B.S., 137, av. Gi-Lectore, Bourg-la-Reine - 350-14-80

Région parisienne 60 - Oise

VUIKE D.M. V.

PRESENTATION
et ESSAIS de

TOUTE LA GAMME
NEUVES, DISPONIBLES
Nombreuses occasions
GARANTIE B.M.W.

104 - 305 - 504 - 604
Ex. 11 79-80 peu rouló
Auto-Paris XV. - Tél.: 533-87-95,
63, r. Desnoucties, PARIS-15\*.

CHANTILLY-GOUVIEUX
islère forêt, proche goff et che"Bux, 23 minutes Paris-Nord:
INVESTISSEMENT
SUR ET 504.1DE.
Petit Immeuble à la Mansart,
construction de haute qualité,
appariements de 1 à 6 Pièces,
duplex, 4,570 F le m². Piscine
orus et 3 tennis sur lo
domaine. PARC DES AIGLES,
63, r. Desnoucties, PARIS-15\*.

#### appartem. achat

Rech. appts 2 à 4 P. PARIS, avec ou sans travx, préf. rive gauche, près facultés. - Ecrire Lagache, 16, av. Darme-Blanche, 94128 FONTENAY-SOUS-BOIS. INVESTISSEUR. Achete compt. APPTS sur RIVE GAUCHE. Réponse rapide - 543-58-74. TERNES, VILLIERS
Particulier achète 2 ou 3 p.,
vue dégagée, Tél. soir 267-55-69.

immeubles Sté SOTRAIBAT ach, imm. de toute importance. M. MOHR, 137, bd Koenig, Neetily-s-Seine. avec 36.000 F cpt + crédit Gestion assurée ERIGE - VENTE NANTERRE

### constructions neuves

#### VINCENNES face au bois des appartements clairs et spacieux · Tivrables immédiatement



du 2 au 5 pièces avec loggias et balcons, façades en pierre de taille, boxes fermés en sous-sol.

### E SAINT LOUIS 44/48, avenue des Minimes (métro Bérault)

visite sur place : tous les jours de 14h 30 à 18 h 30 sauf mardi, mercredi et jeudi 374.94.01 et 227.10.19 realisation Ogoprom previmo

Paris

Recherche d'urgence un F 2, dans le 5=, 6=, 7=, 8=, 9= ou 17=, lle la journée Mme Chamdefier, au : 962-36-22, le soir.

Région parisienne

Pr Stés européennes, ch. villas, pavillors pour CADRES, Durée deux à six ans. Tél. : 283-57-82.

bureaux

GEORGE-V
Propr. leve 1 ou plus, burk
dans imm. refatt neut, 722-53-18.
Domicit, Artis, et Commerc.
Siège S.A.R.L. Rédection d'actes, statuts, informations juridiques. Secret., tél., télex, bur.
A partir de 100 F par mols.
Paris 109, 117, 139, 179,
355-70-89 - 229-18-04,

**DOMICULATIONS** LOCATIONS BUREAUX CONSTITUTION DE STES ASPAC : 281-18-18

LOCATIONS salies, Durebux.
TOUTES DOMICILIATIONS
TOUS SERVICES et TELEX.
Tel.: \$24-0-05.

locations

locations meublées non meublées Offre Demande Paris

Propose chambre indépend contre heures garde d'un er Téléphone : 050-96-57. 135, RUE D'ALESIA, luxueux 2 P., réc., Impec. 100 é 2.990 F ch. et garage comp Samedi, de 15 à 17 heures.

locations non meublées **Offre** 

Paris Propriétaire loue directemen 4 et 5 p. dans immeuble standing peuf 200, rue de LOURMÉL - 19 Visité sur place seuf dimanche Mº Pta de Versalites, b. 5 Pces, tt ctt, R.-de-C., sur voie privée, calme, téléph., 2.700 F net. Tél. 828-33-63. — Agence s'abstenir.

Région parisienne NANTERRE RER UNIVERSITE 3 P., 56 m2, cuis., S. de B., wc, 3° éig., asc., v.-o., moq., park., iacile, 2.100 ch. comp. 960-37-28.

URGERT - AVIGNON

DANS IMMEUBLE CARACTERE
PLEIN CENTRE VILLE
CURRIER Affaires, cede burnau.
60 m2, rde-ch... appt 1er étage,
100 m2, ss int. T. (90) 62-85-45. GAGNY 93 pav. tt cft 5 P. terrain s/sol. Garage 2 voit. Très blen situe, - 927-08-78.

Voir la suite de notre immobilier et notre Agenda en page 33

se Monde

Avec un budget

Commission 4 le Sud-Ouest fr

le ministres des Ness de de manageres que restricte de r greings regional TPEDERI de la company de taine conterno Iliale de Sais

20 COUNTY OF THE PROPERTY OF SOME OF S du Fonds del cus pour les aldet que d'amende in the certains se on une cle de the parties their co que les experis.

co que les experis.

conde (5 %), do

arement au contrôle des in année les défenseurs les manies rennée voient san desti-- Service rentions sont liber &

25 to

communautaire. - les credits de cette accion en a financer des operations raciones dans leur ensemble. Le abventions du PEDER, 4. taute peuvent atteindre 70 % a montant de l'investisations. De service importantes ecrossititles pursque, pour la période; 57-194, la section « hors quote »; 170-195, de 1,3 milliard de france, 57-196. Le Sud-Ouest et le americano, en l'a vu en serent sonne paux bénéficiaires At loth, lorsque l'on additionne a ceux sections, a hors quota e at hatele de 7,5 milliards de 70015 has ou aura été répartir de 2015 à 1077 entre les Neuf. En les d 55 à 1077 entre les Neuf. En les d 55 l'enveloppe globale à été de étable

iettr

LE TESME

glonds de commerce ΨÜ

File 10 Constant Street Constant Consta PAYS G. SAND MAISON HEVEL & TO XVI° SIÈCLE CHEST PARKS Emplacement exceptionnel, Davian Convenir pour tous formerce. R. de-Ch.: 110 as in the 2 Chbres, bains, W.C. Somerouses dependances: to ma a amenager genier amenageable, eac., electricité. corpe supplication of the control of

PRIX 370.000 F A y Mag. neuf, 35 m2, neemarie, mercerie bani. said, vst emplacem. Log. 2 p., cuis.
Sig. d'eau. Teleph. : 941-25-00.

LA ROCHELLE, centre ville,
supract. Is ordre, pas-de-ports
subrement neuf 150 m2. Toos
cann. Px. (ustifié 500.000 F contre
a y1.16 Havas La Rochest.
1000 00 MER, entre Hyères et
11/15/20, vends fonds 150 m2
11/15/

Boutiques FINTENAY-SOUS-BOIS. Bout Bland Plant Bland

c.800 F - 524-54-01.

The Strain of the stra MAGASIN 780 m2 in the des Pyrénées, Parisare in angle rue des Pyrénées, Parisare in Possibilité de Fontarable 15 le. : 723-61-25, poste 21.

commerciaux PROPRIETAIRE VEND PANTIK

7, rue de la Liberte

8,700 m2 d'enfrenils

FELIX POTIN - 723-bit S P. 21

RUEIL MALMAISON
POLIMIE POTE de ville,
locaux commerciaux,
partir de commerciaux,
construe animée.

1 EL : 227-04-30.

ا حكدًا من الأصل

LE MONDE - Samedi 27 octobre 1979 - Page 33

Le Monde

## équipement

### AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

### Avec un budget de 700 millions de francs La Commission de Bruxelles veut privilégier le Sud-Ouest français et le midi italien

La Commission de Bruxelles va proposer au conseil des ministres des Neuf d'affecter une somme globale de 700 millions de francs en cinq ans — tirée sur le Fonds européen de développement régional (FEDER) — au tou-risme rural et au renforcement des P.M.E. dans les trois régions du Sud-Ouest français (Aquitaine, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon) et dans le Mezzogiorno (Italie du Sud). L'année

1980 va d'ailleurs être marquée par une pro-gression sensible des crédits du FEDER et par des innovations dans l'affectation de ces crédits : ce qui ne manquera pas de soulever des polémiques dans les rangs du R.P.R. et du parti communiste notamment, où beaucoup estiment que toute augmentation des pouvoirs des autorités de Bruxelles est de nature à mettre en danger les intérêts des Etats.

Le FEDER et le comité de politique régionale (sorte de DATAR à l'échelon communautaire) utilisent deux tirelires. La première (95 % du Fonds) est versée aux Etais pour les aider deux leur politique d'amériques. dans leur politique d'aménage-ment, d'équipement, de conversion industrielle et rurale et pour les industrielle et rurale et pour les rembourser, dans une certaine proportion, des investissements qu'ils ont faits, selon une clé de répartition fixée par les neuf gouvernements (1). Cette tirelire correspond à ce que les experts appellent les versements « sousquots ». La seconde (5 %), dénomments section » hors motes » est nommée section « hors quota », est sans doute plus limitée mais revêt désormais une importance poli-tique capitale car cette enveloppe sera entièrement entre les mains de la Commission, échappant ainsi largement au contrôle des

Cette section c hors quota », dans laquelle les défenseurs les plus intransigeants de l'indépen-dance nationale volent un outil dangereux mis entre les mains des technocrates de Bruxelles, présente deux caractéristiques origineles :
— Ses interventions sont liées à

l'actualité communautaire, leur l'actualité communautaire.

10.00

THE MAIN WALL

WARRENIE.

escompte 900 millions cette année. C'est en décembre qu'on connaîtra-les projets industriels ou d'infra-structure (à condition que le gou-vernement français accepte de les rendre publies, secteur par secteur et département par département qui auront été acceptes par la Commission de Bruxelles pour l'année 1979. l'année 1979.

Les sommes sont telles que leur affectation ne laisse évidenment indifférents ni les membres de l'Assemblée européenne, ni les parlementaires de chaque pays.
Chaque Etat a sa propre conception du rôle du FEDER par rapport à la politique nationale
d'équipement. Ainsi en France, il d'équipement. Ainsi en France, il n'est pas question que les fonctionnaires de la C.E.E. déterminent, même partiellement, où est l'intérêt de la France. Seul le pouvoir politique national peut exercer les arbitrages entre le souci d'expansion économique et celui de la répartition équilibrée du développement.

Il reste que la position française, parmi les Neuf, s'est affaiblie ces derniers mois. Car depuis l'an dernier, Paris, en ré-

l'actualité communautaire, leur l'actualité communautaire, leur l'actualité communautaire, leur l'actualité communautaire.

— Les crédits de cette section visent à financer des opérations considérées dans leur ensemble.

Les subventions du FEDER, à c etitre, peuvent atteindre 70 % du montant de l'investissement. Des sommes importantes seront injectées dans les circuits économiques puisque, pour la période 1978-1982, la section « hors quota » disposera de 1,3 milliard de francs environ. Le Sud - Ouest et les Mezzogiorno, on l'a vu, en seront les principaux bénéficiaires.

Au total, lorsque l'on additionne les deux sections, « hors quota » et « sous quota » du FEDER, c'est la bagatelle de 7.5 milliards de francs qui aura été répartie de francs qui aura été r

de Bruxelles, accepte aujourd'hui qu'il soit fixé à 5 %, et manœuvre de sorte que le Sud-Ouest en soit un des principaux bénéficiaires. Aussi, les autorités françaises se

trouvent-eiles au centre de deux difficultés.

A Bruxelles où la Commission estime les procédures françaises trop centralisées et où les Allemands contestent les priorités géographiques du FEDER (Bonn procédures propriés géographiques du FEDER (Bonn par le la constitue de la constitue d pense qu'il serait probablement préférable, dans la crise écono-mique actuelle, de renforcer l'axe Milan-Rotterdam, y compris la larraine phubbt que de saupoudrer l'argent européen sur le sud-ouest où il n'existe pas de tradition in-

— A Paris, les députés, dont la plupart ignorent les mécanismes du FEDER mais n'ignorent pas les difficultés économiques de leur circonscription, veulent avoir leur mot à dire sur les crédits européens affectés à leur région, ce qui n'est pas illégitime. A cet égard, M. André Chadeau, délégué à l'aménagement du ter-

delegue à l'amenagement du ter-ritoire, n'a pas tort, puisque le FEDER constitue en volume la deuxième ligne du budget euro-péen après le FEOGA (agricole) et avant le Fonds social, de dé-clarer qu'e il n'existe pas de domaine plus politique que l'amé-nagement du territoire et la poli-tique régionale euronicane à tique régionale européenne ».

FRANÇOIS GROSRICHARD.

(1) Les ressources du fonds sont réparties selon le schéma sulvant : Belgique, 1,3% %; Danemark, 1,2 %; Allemagne, 5 %; France, 16,86 %; Irlande, 5,46 %; Italie, 39,3% ; Lurembourg, 0,09 %; Pays - Bas, 1,38 %; Boyaume-Uni, 27,03 %.

(2) En 1978, c'est la Bretagne qui a reçu la plus grosse part (102 millions), suivie des pays de la Loire (38 millions), Midi-Pyránées (37,7). La Franche - Comté, la Bourgogne, Provence - Côts d'Asur, la Raute-Normandle et l'Ille-de-France n'ont rien reçu. En revauché, es régions d'outre-mar out reçu des crédits du FEDER.

### URBANISME

#### A MARNE-LA-VALLÉE

### Le centre commercial est victime des difficultés de la ville nouvelle

entre les sociétés commer-ciales qui devaient s'installer

Le centre commercial les Arcades, installé à Noisy-le-Grand, au centre de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée, a ouvert ses portes le 31 mars 1978. A l'origine, en 1970, on pensait qu'il couvrirait 110 000 mètres carrés et aurait une « vocation régionale ». Le B.H.V. et le Printemps devaient à eux deux ouvrir 30 000 mètres carrés de surface commerciale. Ces deux « locomotives » déclarérent forfait ; ce qui obligea l'établissement public à remodeller son projet. De 110 000 mètres carrés en passa à 30 000 dont 4000 retenus par Casino et 1400 par Darty. La commercialisation et la gestion de ce centre ont été conflèes à la SEGECE (Société d'étude et de SEGECE (Société d'étude et de création de centres d'équipe-ments), où se retrouvent la Com-

La révision des trop grands projets d'urbanisme, conçus dans les années 60, entraîne des conflits parfois très durs entre les sociétés commerciales qui devaient s'instalier dans ces ensembles. On l'a vu dans la région parisienne à la Défense, dans le quartier des Planades à Sarcelles; on le voit aujourd'hui à Marne-la-Vallée, dans la Seine-Saint-Denis.

Le centre commercial les read es, installé à Noisy-le-prand, au centre de la ville privade, au centre de la ville proveile de Marne-la-Vallée, a le privade de marne-la-Vallée, a le privades de motifire d'affaires et aurait une « vocation gionale ». Le B.H.V. et le Pringus devaient à eux deux ouvrir en 1970, on pensait l'il couvrirait 110 000 mètres et aurait une « vocation gionale ». Le B.H.V. et le Pringus devaient à eux deux ouvrir en 1970, on pensait l'il couvrirait 110 000 mètres carrés de surface commerciale. Ces deux « locomoves » déclarérent forfait; ce qui l'atre nous impossible de régler les loyers qui représentent 6 % du chiffres d'affaires, avec un les conferses d'au chiffres d'affaires, avec un configue de régler les loyers qui représentent 6 % du chiffres d'affaires, avec un les conferses de affaires, avec un configue de régler les loyers qui représentent 6 % du chiffres d'affaires, avec un les conferses d'au chiffres d'affaires, avec un configue de régler les loyers qui représentent 6 % du chiffres d'affaires, avec un le les conferses de la Seglecte à l'Association de défense des commercials, créée à l'automne 1978, et qui rassemblalt, à l'époque, quarante-cinq afhèrents. Devant les chiffres catastrophiques des primer les loyers qui représentent et les contente de la sociation, présidée par M. Michel Ramus, exploitant d'une boutique de texfiles, a contesté le prix des loyers au fau de verifies de prix des des commercials. Ce deux e les villes les chiffres catastrophiques des conferses active de la Sociation, présidée par M. Michel Ramus, exploitant d'une boutique de texfiles, a contesté le prix des loyers d'apparties de conferse de la ville d'une b d'entre nous impossible de règler les loyers qui représentent 6 % du chiffres d'affaires, avec un minimum forfaitaire de 500 F à 900 F le mètre carré par an, et des charges locatives de 150 F par mètre carré. à L'association estime en outre que ces loyers sont équivalents à ceux que règlent les commercents des conrègient les commerçants des cen-tres commerciaux régionaux. Or le centre les Arcades n'en est pas un.

concerne le s peu d'empressement mis par la SEGECE à commer-cialiser les surjaces encore libres v « Nous avons été trompés lors de la signature des baux, dit encore M. Ramus. Des promesses encore M. Ramus. Des promesses nous ont été jaites au sujet de l'animation de ce centre. Nous n'avons même pas eu une inauguration officielle. Des salles de cinéma et un bouling devalent être installés; üs ne l'ont pas été. Enfin et surtout, on nous avait jait miroiter les résultats d'une étude de marché qui metait en évidence la vocation régionale du centre, à proximité immédiate de nombreux logements et bureaux. La réalité est tout autre. »

#### Grèves des loyers

Pour toutes ces raisons les commercants membres de cette asso-ciation depuis le 31 juillet 1978 ne palent que partiellement ou même pas du tout leurs loyers, et même pas du tout leurs loyers, et ont intenté un procès aux promo-teurs. Un expert judiciaire nommé par ordonnance a com-mencé son enquête.

La SEGECE a un tout autre La SEGECE a un tout autre point de vue sur la question. Son directeur général, M. Raoul de Gueville, conteste les arguments de l'association. « Les commercants, dit-il, n'ignoruient pas, avant de prendre des engagements, que ce centre ne couvriratt que 30 000 mètres carrès et que son avenir est lié à celui de la solle rouvelle. La SEGECE, continue M. de Gueville, s'est montrés par le me et javorable au dialogue, mris l'association des commergants le refuse. 3 cants le rejuse. 🔊

Sur le fond et toujours selon le directeur général de la SEGECE, « 75 % de la surface totale du centre est aujourd'hui utilisée commercialement. C'in q dossiers sont en cours, dont deux destension, ce qui prouve qu'il y a des commerçants dont les affaires marchent. En juin, juil-let et août derniers, le chiffre d'affaires du centre a augmenté respectivement de 39 %, 21 % et 51 % à surface comparable et 34 % pour le mois de septembre. » Des négociations sont en cours pour l'installation d'une salle de nema, d'un bowling et d'une dis-cothèque. Affaire à suivre,

### L'ILE-DE-FRANCE MANQUE DE TERRANIS A BATIR

Les réserves foncières de l'Ile-de-France sont insuffisantes pour répondre aux besoins en terrains à bâtir de la région. Telle est la constatation faite par M. Lucien Lanier, préfet de la région d'Ile-de-France, à l'occasion d'un mémoire sur - la politique foncière de la région » qui sera proposée à la réflexion des élus, le mardi 30 octobre.

differe) que les pouvoirs publics régionaux se sont assuré la maitrise de plusieurs milliers d'hectares en Ile-de-France en se réservant durant quatorze ans, à un prix fixé par elle au départ, un droit de préemption sur certains terrains. Anjourd'hui, 120 000 hectares sont « sadés » en région parisienne, soit 10 % du territoire régional.

Ces terrains ne suffisent pas

C'est principalement en créant ne peut venir des maires de des ZAD (zones d'aménagement l'Ile-de-France puisque ceux-ci, différé) que les pouvoirs publics instruits par l'expérience de régionaux se sont assuré la mai- l'urbanisation galonante des dernières années, ont adopté des mesures restrictives en réduisant le nombre de leurs terrains constructibles.

C'est au conseil régional, c'est-à-dire aux éins, souligne M. Lanier, que revient désormais la respon-sabilité de l'action foncière de la région. Toute politique d'aména-Ces terrains ne suffisent pas aux besoins : soixante mille nouveaux logements dolvent en effet politique coûte cher. La région de la région capitale. Or le salut mener?

#### REPRODUCTION INTERDITE *immeeiiiti* maisons individuelles fonds de propriétés villas villas terrains. terrains MAISONS A VENDRE Nous sommes spécialises dans la construction de maisons traditionnelles à Dellas, Profitz des prix avantageux et choisissez une de nos nombr. et magnif. maisons pour l'habiter ou seulement pour en faire un placem, contacter SUNTEX DEVELOPMENT CORP, 2 Northpark East, Dallas, Texas USA 75231. Telex 732282 (214) 758-7725. BRISIOY (91) PART, VEND tr. belle mais Tr. cft. Prox. commerces, lycée. Gd sej., 3 chbres + chbre serv. Garage - Sous-soi Tél. : 046-05-18 ou 948-92-64. Maison dans villiaga Loiret, 5 p., cuis., s. de bs., wc. grenier, cave, chff. cent. air puise, lardinet. Prix 100.000 F. Tél., au 16 (38) 92-63-22, soirée. CHANTILLY - GOUVIEUX tisière forêt, proche goit et chevaux, 28 minutes Paris-Nord : RESIDENCE SECONDAIRE ou PRINCIPALE maison à la française architecture élégante. - Encore 3 maisons de 145 m2 avec terrain de 736 à 1 523 m2. - De 683,000 à 708,000 francs. Piscine prévue et teamis sur le domaine. commerce AIX-EN-PROVENCE Magnifique TERRAIN 5.808 M2 actoré avec ou sant VILLA, quartier résidentiel, 4 km centre, permis construite 250 m2. Prix promoteur :: terrain + villa : 1.100.000 F. Tél. le handi, mardi et vendredi au (42) 24-11-9. MARINES 42 km PARIS OUEST MAISON ILE-DE-FRANCE Séjour - Bureau 5 chambres - 2 bains Log. garde - Garages TERRAIN boisé 1 ha NADEL A. DUSSAUSSOY 742-92-12 LE VESINET RER PAYS G. SAND de sous-préfecture ville en expansion 1.500 Mª TERRAIN Réception 35 m2 + sai. à mang.; chbres + garage, dépendances Prix 1,300.000 F. Sur place samedi, de 14 h à 18 h : 2, av. Georges-CLEMENCEAU NEVEU et CIE - 743-74-76 MAISON Emplacement exceptionel, pouvant convenir pour tous commerce R.-de-Ch.: 110 as; 1er ét.: 2 chbres, bains, W.C.. nombreuses dépendances; 2e ét.: 110 as à aménager; granter aménageable, eau, élactoriste MARCHE DES NOTAIRES Terrain libre, 116.223 m2 Voca-tion loisirs ou culture, a FEROLLES-ATTILY, CHATOU 8: R.E.R. S/633 m2 terrain - Très bell réception, 5 chbres. 1.500.000 f AG. DE LA PLAINE 952-45-45 et 952-58-06 OUEST PARIS IVRY-LA-BATAILLE Dams cadre de verdure parmi: belles propriétés CHARMANTE VILLA comp. antrès, ga ééj., cheminée, culs., 2 ch., 5. de bns, wc ind., chauft. cent. 4 très confortable MAISON D'AMIS attenante. TRES JOLI PARC 1.750 mZ PRIX: 526-500 F CHATOU 3 R.E.R. Beau errain boise 1,150 m2, 740,000 F BARTHEL S.A., 976-06-00 maisons de forêts campagne pavillons AISNE Particulier vend FORET FEUILLUS Bef ensemble 45 ba ACCES FACILE. 140 km Parts, 25 km Reims, Ecrire référence GROUPE NEGOFIA recherche terrains ties régions, toutes superficies, pour création DE LOTISSEMENTS. Patement comptant au mailleur prix. TOURAINE 210 km Paris Sort. localité Coquet PAV. 5 P. CR. impect. Dez. 1.500 m2 charments. CAB. 250 M2 + numbreuses dépe SALIES-DE-BEARN electricité. PRIX 370,000 F Sud-Morbinan, Terr. bols 2.500ml A V. A veauté, bel emisaile d' LA RO emplac, entièrei comm. Pessib, n° 92.1 BORD st-Trop électrotre, bel sonnes. HA

| G. BROSSIAL T. : (54) 48-10-66.                                                                                                                                                   | PRIX: 526-500 F<br>La Valentinoise. T. (37) 64-81-19                                                                                                                                      | CHATET 37150 FRANCUEIL.                                                                                                                                                           | CONFORT, 490.000 F 325-63-94.                                                                                                                                                                                 | PROPINTER SA. B.P. 33, 24103                                                                                                 | he T. 016418 M, REGIE-PRESSE                                                              | 39, RUE DES MATHURINS<br>PARIS (P) - THEPL: 266-57-22                                  | dans parc. Accès plage. Tennis.<br>Me Resnais, not. 56370 Sarzeau.                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A V. Mag. neuf, 35 m², nou-<br>veauté, mercerte bant. sud, tr.<br>bel emplacem. Log. 2 p., culs.,<br>salle d'eau. Téléph. : 941-25-00.                                            | LONGJUMEAU BELLE VILLA AVOC BOUS-901                                                                                                                                                      | 78-St-GERMAIN-de-la-GRANGE<br>Dans petita résidence, TENNIS,<br>pavilion jumelé 5 P. 140 m2.<br>Visita : 7, rue Pascal,<br>les samedi 27 et dimanche 28.                          | SENLIS                                                                                                                                                                                                        | <u> </u>                                                                                                                     |                                                                                           |                                                                                        | <del></del>                                                                                                               |
| LA ROCHELLE, centre ville, emplac. 1er ordre, pas-de-porta entièrement neuf 150 m2. Tous comm. Px justifié 500.000 F. Possib. vente immeuble. Ecr. à ne 92.146 Haves La Rochefis. | total: garage, buanderle, cave,<br>chaufferle central marout,<br>rez-de-chaustée surélevé, hall,<br>d'entrée, cuiste aménagée,<br>1 chambre, double living en<br>forme de L avec cheminée | Pav. recent, plpied en L. sej. 60 m2, 4 ch., 2 bes, 2 wc, cuis. ec. gar. dhie, jardin 800 m2.  -10 km porte de Vinceaues - Tel.: 594-49-13 - Près 69-000 F.  Près GARE PIERRENTIE | de la cathédrale, MAISON<br>DE CARACTERE en pierre<br>avec lardinet clos de murs<br>exposé Sud; comprenant :<br>sur très belle cave gothique,<br>1 salon avec cheminée feu de<br>bols : 1 coin cuis, 2 chamb. | a                                                                                                                            | mini                                                                                      | d Mon                                                                                  | (1)                                                                                                                       |
| BORD de MER, entre Hyeres et<br>St-Tropez, vends fonds 150 m2,                                                                                                                    | functionneile.  1es étage : 3 chambres, saile de bains + WC., grenier.  Terreile arborisé sur 53 m².                                                                                      | Très solide PAVILLON 3 P. +<br>2 culs., bains, sur sous-sol en<br>meutière, terr., av. 100,000 F.                                                                                 | bains, grenier, chauft, cant. gaz de ville. Px 550.000 F. DEVIQ Conseil 104, rue de la République - SENLIS. T 1540 450.605 - 1485.                                                                            |                                                                                                                              | James .                                                                                   |                                                                                        |                                                                                                                           |
| tre, belle affaire, occupé 5 per-<br>sonnes. Prix 800.000F. Ecrire à<br>HAVAS TOULON 50720.                                                                                       | <u> </u>                                                                                                                                                                                  | 2 PAV. 4 P., cols. Gard. + 3 P.<br>S. bains - Sur cave - Terraio<br>360 m2 - Avec 120.000 F.                                                                                      | Rare, à 10 min. de CANNES,<br>mas provençal avec deux mai-<br>sons + garage et dépend, dans                                                                                                                   | Offres                                                                                                                       | <u>Débarras</u>                                                                           | <u>Spécialités</u>                                                                     | <u>Vacances</u> -                                                                                                         |
| Boutiques                                                                                                                                                                         | TH.: 448-95-23<br>OUVERT MEME DIMANCHE.<br>H: GARES LES GONESSE                                                                                                                           | AGENCE GARE - \$25-24-43<br>Centre ANTONY, 2 mile, metro,                                                                                                                         | magnif. domaine plat de 3 ha.,<br>ensolelliement remarquable, 200<br>oliviers, sit. except. 2.450.000 F.                                                                                                      | de particuliers                                                                                                              | ALAIN GIRADD<br>ach, meubles, bibelots, lots div.<br>Se charge de tout enjevement.        | r <u>égionales</u>                                                                     | Tourisme -                                                                                                                |
| FONTENAY-SOUS-BOIS. Bout. retait a peuf, tel, cave. Occupé.                                                                                                                       | 10 km PARIS NORD, part. vend<br>villa grand standing, prix sacri-<br>fié vu urgence. Tél., H. B. :                                                                                        | part. vd pevilion refait neuf,<br>sej. 35 m2, 4 chbres, beins, wc,<br>cuisine sur 400 m2, jardin. Px.<br>630,000 F - Téléph. : 237-41-95.                                         |                                                                                                                                                                                                               | Particulier à particulier vend<br>CABANON LE TRAPPEUR<br>chauss, ski, taille 7 1/2, état nf<br>et mant, tourrure mouton doré | TEL. ; 654-69-74.                                                                         | (vins)                                                                                 | Loisirs                                                                                                                   |
| 96,800 F - 524-30-U1,                                                                                                                                                             | 878-17-26, 558-00-26.                                                                                                                                                                     | CHANTILIA                                                                                                                                                                         | Très beau pays - Part. vend                                                                                                                                                                                   | et mant, fournire mouton doré<br>T. 40. T. rvs 558-35-11 ap. 17 h.                                                           | A wire très helles COMMODES                                                               | VOUS RECHERCHEZ<br>UN VIN DE PAYS !                                                    | Achetez à vie votre semaine<br>DE VACANCES A TIGNES,<br>Particulier vend 1 studio 4 per-<br>sonnes (4e semaine de mars et |
| boutique vide + ss-sol (85 m2 +<br>40 m2), à rénover, vente ou<br>location 28, rue Currot - Prix                                                                                  | 35 km Paris. A V. s/5.200 m2 de<br>perc paysager clos, tr. b. villa.<br>construct, réc. s/150 m2 habi-                                                                                    | Pavilion construct, exceptionn.,<br>8 min. à pied, gare, marché<br>cadre, verdure, chif. centr. gaz,<br>sél. 35 m2, 3 chb., s. bs. 2 wc.                                          | CEUV. 180 m2 hab. + b. grance<br>716 m2 hab. 2 ha. 390,000 F.<br>Excell, placem, moyen terme.<br>ROUZIER-GOURSAC 22250                                                                                        | <u>Artisans</u>                                                                                                              | copie, style Louis XVI. TEL.: 296-61-37. VERITABLE BAR                                    | De la propriété                                                                        | 3 premières d'avril) de magnif.<br>résid. avac. pisc. et sauna au<br>VAL-CLARET. Tél. : 973-57-85.                        |
| a debattre - 224-02-86.                                                                                                                                                           | 3 gdes chbres, culsine et s. de                                                                                                                                                           | sėl, 35 m2, 3 chb., s. bs, 2 wc,<br>2 cab. toil. S/525 m. 760.000 F.<br>Tél. : 16 (4) 457-11-25.                                                                                  | 80 kim SUD PARIS                                                                                                                                                                                              | ARTISAN exécuto rapidement<br>MENUISERIE-PLOMBERIE<br>CARRELAGE-ELECTRICITE                                                  | POUR APPARTEMENT<br>bois et inox (2 bacs) et étagères<br>s/fond giace. T. 707-23-61 soir. | To make the best of the 2                                                              | PARIS - MIAMI-BEACH (USA)<br>Séjour de 7 jours<br>du 24 nov. 1979 au 2 déc. 1979.                                         |
| MAGASIN 780 m2<br>139, rue des Pyrénées, Paris-20°<br>angle rue de Fonterable                                                                                                     | conft, som-sol 2 gar., comple-<br>tement amenage sur 150 m2.<br>Second paylion tt conft 75 m2.<br>pour amis ou gardiens. Px just.                                                         | ZNAFINO                                                                                                                                                                           | PREMBIE CAMPAGNARD niché dans cadre champètre, proche ttes commodités. 16 P.                                                                                                                                  | PEINT CUISINE INTEGREE<br>devis gratuit sous 48 houres.<br>HERAIL 660-77-37 perm.                                            | Mode                                                                                      | Dépôts à PARIS : 2, r. Leblanc, 75015 PARIS. TEL. : 554-19-89.                         | 2,928 F tout compris (voi AK,                                                                                             |
| POSSIBILITE DE VENTE<br>Tél.: 772-61-25, poste 21.                                                                                                                                | Teléphoner pour rendez-vous : (4) 456-91-21, ou renseignements sur demande.                                                                                                               | 17 km SUD-EST, A LOUER<br>tr. beau payllion proxim, foret<br>compr. sejour, salon, 4 chbr.                                                                                        | it cft, 6 s. de bains, cheminées<br>à l'âtre style RENAISSANCE,                                                                                                                                               | Bateaux                                                                                                                      | Ne payez pas la griffe. LES                                                               | A ST-OUEN: 41. r. des Rosiers.<br>TEL.: 258-13-56.                                     | 16, rue La Fayette, 75009 Paris.<br>Téléph. : 770-52-47 ou 770-82-98.<br>36 bis. r. Dunkerque 75010 Paris.                |
| locaux                                                                                                                                                                            | Seine et-Marne, 80 km de Paris,<br>20 km Fontainebleau, beffe villa                                                                                                                       | bur, s. d'eau, cab. toll, gar.<br>2 voit, cave, rangem. join clos.<br>Ag. s'absten. T. (33) 65-63-30.                                                                             | reparti en 4 pptés, parc cibruré.<br>A6. OLIVIER, 41, av. J. Jaurés,<br>77 - Moret-sur Loing 070-56-25.                                                                                                       | A vore tr. b. péniche hollandaise<br>« Ciloper » ent. amén., 4 cab. +                                                        | ACTUELLES DE COSTUMES :<br>5, avenue de Villers, Paris-17e.                               | LILLE-VILLENEUVE-D'ASCQ<br>Immeuble Péricentre.<br>TEL : (20) 56-85-76.                | SERRE-CHEVALIER                                                                                                           |
| commerciaux                                                                                                                                                                       | p de T., 125 m2, 5 pieces, gar<br>2 voitures, 2 s. de ba, terrain                                                                                                                         | CUAVILLE 7 min. Date beat                                                                                                                                                         | PERIGORD Tres belle gestillonmière avec tour, poterne, cour fermée,                                                                                                                                           | sáj. Px 400.000 F. T. 326-08-75.                                                                                             | <br> Moguettes                                                                            | CAVE COOPÉRATIVE                                                                       | et ses professionnels du tourisme vous attendent                                                                          |
| PROPRIETAIRE VEND                                                                                                                                                                 | 600,000 F Téléphone :<br>(1) 432-22-09, de 19 h. à 20 h.                                                                                                                                  | A touer, 70 km. Paris p. autor.                                                                                                                                                   | dépendances, tout confot.<br>10 ha de terrain<br>Prix 1,100,000 F                                                                                                                                             | Bijoux<br>Bijoux anciens                                                                                                     | SUPER SOLDES moquette                                                                     | 81150 LABASTIDE-DE LEVIS                                                               | des Hautes-Alpes et de l'Ubaye,<br>4, av. de l'Opère, 75001 Paris.<br>Tèlègh. : 296-01-88 ou 296-05-08.                   |
| 9, rue de la Liberté<br>8.700 m2 d'enfrenôis                                                                                                                                      | CRETEIL - RESIDENTIEL<br>MAGNIFIQUE CHAUMIERE<br>CADRE EXCEPTIONNEL                                                                                                                       | 1 HA de PARC, 10 Pces princ.,<br>3 5 de B., gar. Tr. beau site.<br>Tél. : 433-08-85 - 433-24-16.                                                                                  | Commission d'agence en SUS.  Doc. sur demande à                                                                                                                                                               | BAGUES ROMANTIQUES<br>Se choisissent chez GILLET,                                                                            | taine et synthétique, gros stock,<br>belle qualité. Téléph. : 757-19-19.                  | (TARN)                                                                                 | Pr vos réservations immédiates<br>Meublés ou Hôtels.<br>Prix spéciaux en janvier.                                         |
| Encation possible FELIX POTIN - 722-61-25 P. 21 RUEIL-MALMAISON                                                                                                                   | verdure intérieur - decorateur                                                                                                                                                            | châteaux                                                                                                                                                                          | Bergerac Tel. : (53) 57-53-75.  Ds le Haut-Beaulolais, 30° aut. A-6, Wilefranche, belle malson                                                                                                                | l                                                                                                                            | Pensions .                                                                                | Transports                                                                             | CANNES<br>Près de la Croisette                                                                                            |
| proximite notel de villa,<br>locaux commerciaux,<br>à partir de 50 m2 + reserves,                                                                                                 | poutres, chemines presses, tion 60 m2, 5. & M., culsine, bureau, 3 chambres, 2 S. de B., sous-soi 170 m2, jardin bien clos avec piscine. Prix: 1.050.000 F.                               |                                                                                                                                                                                   | pierre de 5275, équipée, 9 pces,<br>chif., propriété 1 ha, environ-                                                                                                                                           | COUTURIERE cherche travail à                                                                                                 | Acc., enf. 6 a 11 a mont. 1,000 m                                                         | Artisen poss. camionn. 1.000 kg<br>rech. transport Paris-Banileue.<br>TEL : 209-10-74. | Bhistor tout contest                                                                                                      |
| ensemble neut<br>dans rue enimée.<br>YEL, : 227-04-30.                                                                                                                            | Téléphone : 376-45-46.                                                                                                                                                                    | très bel environn., 900.000 F.<br>URGT. T. 548-35-66, chibre 22.                                                                                                                  | nement at vae exceptionnene :<br>650,000 F. Tél. : (74) 65-45-43.                                                                                                                                             | TEL : 354-44-48.                                                                                                             | gy Borne, 26410 Chât, en-Diois.                                                           | TEL : 205-10-74.                                                                       | I THE LOW OF COLUMN 1                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                                                           |                                                                                        |                                                                                                                           |

### **CONJONCTURE**

### Le choc pétrolier n'explique pas la crise actuelle

estime M. Blin ensuite son inquiétude au sujet de la libération de prix. «Les prix libérés au cours de 1973, souligne-t-il, ont particulièrement augmenté. Cela est blen connu pour le pain, mais cela est vrai aussi pour les produits manufacturés; d'août 1978 à août 1979, ils ont augmenté de 10,9 % contre 7,5 % en moyenne au cours des années précédentes. Cette augmentation paraît bien être la conséquence directe de la libération des prix, les autres facteurs économiques (salaires, energie, matières premières, charges diverses) ayant augmenté dans le même temps à un rythme voisin de celui du passé. »

La politique économique suivie

M. Maurice Blin (Union centriste, Ardennes), rapporteur général, a présenté mercredi 24 octobre à la commission des finances du Sénat une note de conjoncture dans laquelle il souligne notamment que le pouvoir d'achat actuel des producteurs de pétrole, bien que ce produit soit en hausse de 60 à 65 % sur les prix de 1978, n'est qu'à égalité par rapport au pouvoir d'achat de janvier 1974. M. Maurice Blin (Union cen-

de janvier 1974.

« La dernière hausse justifiée par l'inflation mondiale et par le la x i s m e monétaire américain, n'aurait pu être évitée, déclaretil, que si la demande de pétrole s'était notablement infléchie. » L'ampleur du choc pétrolier subi au premier trimestre 1979 est estimée par M. Blin deux fois moindre que celle de 1973-1974. « Mais, précise-t-il, l'état général de l'économie mondiale n'est pas le même. Sans être pratment saine, puisque en proie te meme temps a un rytume voisin de celui du passé. »

La politique économique suivie par la France depuis trois ans ne pouvait-elle être différente?

M. Maurice Blin répond à cette question : « Examiné à la lumière des performances réalisées par les pays industriels, son bilan conduit à répondre par la négative. Dans une conjoncture internationale profondément affectée par la faiblesse du dollar, l'instabilité monétaire et l'inconnue qui pèse sur les prix de l'énergie, les résultat qu'elle a obtenu en matière de croissance et à équilibre des échanges sont tout à fait honorables. » M. Blin évoque néanmoins les indices inquiétants qui sont ceux de l'emploi et de l'investissement. La médiocrité du rythme de l'investissement provraiment saine, puisque en proie à l'inflation et aux désordres monétaires, l'économie était en 1973 encore en forte expansion. En 1979 au contraire, si au sein En 1979 au contraire, si au sein de cette économie l'inflation et les désordres monétaires subsistent, il faut ajouter qu'elle subit le chômage et connaît une croissance ralentie tandis que le passage d'une économie dominés par l'énergie bon marché et abondante à une économis qui doit épargner une énergie plus chère et plus rare a nécessité des muta tions considérables et coûtations considérables et coû-teuses...»

Le rapporteur général exprime

#### L'INSEE

et la préparation du VIII<sup>e</sup> Plan

M. MONORY: nous ferons ce qu'il faut pour que le nombre des demandeurs d'emploi diminue.

« Il n'y aura pas 2,4 millions de chômeurs en 1985, nous enga-gerons les mesures nécessaires pour que le nombre des deman-deurs d'emploi diminue », a déclaré, jeudi soir 25 octobre à Antenne 2, M. René Monory, ministre de l'économie, après la rublication des soénaries préparés publication des scénarios préparés publication des scénarios préparés par l'INSEE pour le VIII Plan, qui laissent présager, selon les hypothèses retenues, de 450 000 à 900 000 chômeurs supplémentaires d'ici à 1985, portant le nombre des demandeurs d'emploi à cette date à 1,9 million (1) ou 2,3 millions (le Monde du 26 octobre).

« Il jaut tenir compte de l'économie mondiale, a ajouté M. Monory. Ce n'est pas de l'équipe au pouvoir que dépend le niveau de la croissance. (...) Avec une croissance modérée, il jaudra adapter l'appareil produc-tif, c'est-à-dire prendre les mesu-res structurelles nécessaires pour que le maximum de Français que le maximum de Français aient un emploi. Nous jerons ce qu'il faut pour que la courbe du chômage s'infléchisse.»

(1) Et non 1 200 000 comme une salencontreuse « coquille » nous l'a

### **AFFAIRES**

### La Confédération du cadre de vie se lance dans plusieurs batailles judiciaires pour défendre des consommateurs lésés

La Confédération syndicale du cadre de vie (C.S.C.V.) se lance dans la bataille judiciaire. Bien que les organi-sations de consommateurs aient, depuis blentôt sept ans, le droit d'agir en justice, il faut reconnaître qu'elles s'en sont jusqu'à présent peu servi, se bornant, à quelques exceptions près, à se porter

Selon Mª Luc Bihl, avocat de la C.S.C.V., l'arme judiciaire est « peu et mal utilisée». A part l'Union fédérale des consommateurs, qui édite la revue Que Choisir?, les autres organisations, faute de temps de compétence, d'argent, laissent cette arme « se routiler au grenier », alors que les textes de lois non appliqués dans les faits sont légion. La C.S.C.V. a donc décidé de réagir « quantitativement » et « qualitativement », en lançant toute une série d'actions aux côtés des consom-Selon Me Luc Bibl. avocat de

ment », en lançant toute une série d'actions aux côtés des consommateurs lésés:

• Des acquéreurs de pavillons, victimes de malfaçons et chargés de surcoûts imprévus et inadmissibles, ont attaqué avec la C.S.C.V. le Comité interprofessionnel du logement de Rodez (organisme collecteur du 1 % patronal et promoteur de l'opération). L'affaire vient le 4 janvier prochain devant le tribunal de Rodez.

• Les habitants des immeubles H.L.M. et I.L.N. des Olympiades et du groupe Château-des-Rentiers, dans le trelzième arron-

classement de leurs immeubles :
celle-ci sert au calcul de la taxe
d'habitation. Ces immeubles étant
surclassés (en catégorie 4 au lieu
de 51, les locataires sont
contraints de payer des taxes
d'habitation trop élevées.

La S.N.C.F. a fait payer de
nombreuses amendes aux usagers
pour non compostage de leurs

nombreuses amendes aux usagers pour non compostage de leurs ittres de transport, et ceci bien avant le décret du 2 août 1979 qui lui permettalt de la faire. La C.S.C.V. l'assigne en dommages et intérêts devant le tribunal de grande instance de Paris. Devant l'impossibilité de recenser tous les usagers qui son avis ont payé rimpossibilité de récenser tous les usagers qui, son avis, ont payé indument des amendes, la C.S.C.V. aimerait que la S.N.C.F. produise la totalité des carnets à souche témoignant du palement de ces amendes.

de ces amendes.

Il faut mentionner aussi trois affaires qui ont plus spécialement trait aux clauses abusives des contrats, encore trop fréquentes, malgné les recommandations de la commission des clauses abusives. Une agence de voyages qui, faute de places dans un avion, a annuié, le 4 août à midi, à Orly, au moment de l'embarquement, le contrat qui la liait à deux de ses clients pour liait à deux de ses clients pour un voyage en Inde. Ceux-ci ont, certes, été remboursés, mais non dédommagés des frais engagés avant le départ, pas plus que de la déception de se voir privés,

dissement de Paris, présentent un deuxième recours devant le tribunal administratif de Paris pour faire changer la catégorie de classement de leurs immeubles : si ces clients avaient annulé leur voyage moins de trente jours avant le départ, ils auraient per-du l'intégralité des sommes versées...
Tel contrat de vente d'appareils

Tel contrat de vente d'appareils électro-ménagers continue à comporter des clauses réputées illégales depuis le décret du 23 mars 1978: limitation de la garantie légale, attribution de compétence au tribunal dont dépend le siège code de l'entratrices.

au tribunal dont dépend le siège social de l'entreprise.
Un fabricant de caravanes s'arroge le droit de faire payer à son acheteur le prix en vigueur au moment de la livraison (et cela peut aller, sans possibilité d'annulation, jusqu'à une hausse de 15 %) et non au moment de la commande, sans d'ailleurs qu'aucun engagement soit pris sur le délai de livraison; en revanche, si l'acheteur, lorsqu'il est avisé que sa caravane est à sa avisé que sa caravane est à sa disposition, ne la retire pas dans les huit jours. Il doit payer inté-gralement les frais de garage, d'entretien...

La C.S.C.V. et Me Bihl ne se font pas d'illusions. Ils ne préten-dent pas gagner à coup sûr toutes ces affaires tant le droit de la consommation est nouveau pour beaucoup de magistrats. Ils ont cependant bon espoir et estiment nécessaire de favoriser, grâce à la multiplication d'affaires de ce genre, la naissance d'une juris-prudence favorable aux consom-mateurs. C'est une œuvre de lon-gue haleine, qui requiert compé-tence et obstination.— J. D.

### ENERGIE

#### LA POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE AMÉRICAINE

### Le Sénat est hostile au contingentement

(Suite de la première page.)

Le texte, adopté par la Commission de l'énergie du Sénat — sur la proposition d'un sénateur démocrate de Louisiane, M. Ben-nett Johnston — pourrait donc contrecarrer l'action présidentielle et remettre en cause les en-gagements pris à Tokyo. Car les sénateurs ne l'ont pas caché: ils sont hostiles à l'idée même de contingentement. Cela entraîne-rait un renchérissement des prix intérieurs américains et introduirait l'anarchie dans les cir-cuits de distribution. D'autant que la consommation restant élevée, les sénateurs craignent que le président ne solt obligé

 Nouvelles accusations contre deux compagnies pétrolières amé-ricaines. — Texaco et Atlantic Richfield, deux compagnies pérecineix, teux compagnes per trollères américaines, viennent d'être accusées par le départe-ment américain de l'énergie d'avoir fait payer à leurs clients 200 millions de dollars de trop 200 millions de dollars de 1979, au moment de l'embarzo de 1973. Le département, qui mène depuis plusieurs mois des enquêtes sur les pratiques des quinze grandes compagnies pétrolières américaines, les a déjà accusées de cent quatorze irrégularités portant sur un montant de 5,2 miliarités de dollars — (4 FP).

● La Banque mondiale incite les pays en développement à accroître leur production de char-bon. — La Banque mondiale a souligné le 17 octobre la néces-sité de la emise sur pied d'une stratégie visant à un développe-ment rapide de la production de ment rapide de la production de charbon dans les pays en voie de développement », en harmonie avec un accroissement de la consommation. Dans une étude sur le « potentiel et les perspectives houillères des pays en voie de développement », la Banque note que cinquante pays en voie de développement possèdent des rèserves connues de charbon mais que trente seulement d'entre eux les exploitent de manières variables. Elle estime que la production les exploitent de manières varia-bles. Elle estime que la production de charbon des pays en voie de développement devrait augmenter de plus de 7 % annuellement, compte tenu notamment de la crise énergétique mondiale.— (AFP.)

● Vente par le gouvernement britannique d'actions de B.P. — Le gouvernement va mettre en vente à la Bourse de Londres un paquet d'actions de la British Petroleum représentant environ 5 % du capital de la société. Cette opération — de moindre impor-tance que prévue — réduira de 51 % à 46 % la participation de l'Etat dans B.P. — (A.F.P.)

• Relèvement des prix du pérole angolais. — Le ministère angolais des pétroles vient d'augmenter le pétrole brut du Cabinda de 11.3 %. Le prix du baril passe — à compter du les octobre — à 58.5 dollars, soit au dessus du — à compter du les octobre — a 25,85 dollars, soit au-dessus du prix plafond de l'OPEP (dont l'Angola n'est pas membre). Les délais de paiement ont été réduits de quarante-cinq à trente jours. — (A.F.P.)

prévu. Qui dit contingentement dit risque de pénurle. Les sénateurs américains ont encore présentes à l'esprit les queues devant les station d'essence du printemps der-nier et préférent fermer les yeux devant les difficultés pétrollères

d'imposer des quotas plus tôt que

rythme de l'investissement pro-ductif et la mauvaise orientation de l'épargne lui paraissent consti-tuer deux des points les plus sombres de la situation fran-

Preuve de cette immense in-Preuve de cette immense incompréhension des Américains
devant la situation énergétique :
lorsqu'il participa, le 13 juillet
dernier, à un débat télévisé à
Saint-Louis, le président d'Exxon,
M. Garvin, se vit violemment reprocher par le public de n'avoir
pas dérouté vers les Etats-Unis
tous les pétroliers qui transportaient vers l'Europe du pétrole
brut produit dans des champs brut produit dans des champs appartenant aux compagnies américaine et à leurs filiales étrangères. De cet état d'esprit, l'Europe doit tenir compte.

BRUNO DETHOMAS.

### ETRANGER

#### LA FRANCE ACCORDE A L'ÉGYPTE UN CRÉDIT DE 580 MILLIONS DE FRANCS

Le Caire (A.F.P.). — Un protocole financier prévoyant l'octroi
par la France à l'Egypte d'un
crédit de 580 millions de francs a
été signé récemment au Caire.
Ce crédit privilégié comprend un
prêt du Trèsor français pour
financer la réalisation des projets
industriels et d'infrastructure, notamment dans les domaines de

industriels et d'infrastructure, notamment dans les domaines de
la sécurité alimentaire, des transports, de l'électricité, de l'aviation
civile, de l'irrigation et des télécommunications.

Ce protocole est le plus important conclu entre la France et
l'Egypte depuis 1974. En outre,
les deux parties ont examiné le
financement par des crédits
commerciaux d'autres projets d'un
montant total de 600 millions de
francs.

GRANDE BRETAGNE

La production industrielle britannique a diminue d'environ 4 % en août. Cette règression a été provoquée pour moitié environ par les conflits sociaux, principalement dans la construction mécanique, dont la production a diminué de 6 %. Un ralentissement de la production pétrolière, des travaux d'entretien et un certain décalage dans les fermetures d'usines pour les vacances tures d'usines pour les vacances annuelles, ont aussi contribué à la récession. Ces facteurs mis à part, les services officiels de statistiques estiment qu'à la base la tendance de la production restait légèremen à l'expansion en aout.

ISRAEL ● Un noureau train de hausses de priz de 30 % à 50 % sur des produits de première nécessité a été décide en Israël. L'aule et la margarine augmentent par exemple de 50 %, la viande et le poulet congelés de 20 %. — (A.F.P.)

#### «LA PRODUCTION N'A PAS ENCORE RESSENTI LE FLÉCHSSEMENT DE LA DEMANDE» estime le C.N.P.F.

« L'activité industrielle, qui était à son plus haut niveau au second trimestre, est restée sou-tenue au cours de l'été et en septembre; il semble que la plupart des entreprises aient maintenu leur rythme de production. Ainsi, au troisième trimestre, l'activité paraît avoir évolué plus favorablement qu'on pouvait le craindre à la veille des vacances », écrit le Conseil national du patronat dans sa dernière analyse de conjonc-ture.

» Globalement, il apparaît qui la production n'a pas encore res-senti le fléchissement de la demande intérieure survenu au pre-mier semestre, en raison du gon-flement des stocks dans les commerces. Les détaillants res-tent toujours prudents dans leurs approvisionnements. Il semble ainsi que la croissance des indus-tries de consomation pourrait fléchir, avec un décalage de quelques mois, d'ici à la fin de l'année,

» Si ce talentissement se confirme, il se répercutera d'au-tant plus sur la démande de bien; intermédiaires que les utilisateurs auront reconstitué leurs stocks. En aucun cas, cependant, l'ajustement n'aura l'ampleur de celui cons-

n'aura l'ampleur de celui cons-taté il y a cinq ans. » « Paradoxalement, conclut le CNPF., ce tassement possible de l'activité au cours de l'hiver pro-chain épargnera les industries d'équipement dans la mesure où leur activité avait été peu soulc-nue durant la phase d'expansion des derpiers mois En culte les des derniers mois. En outre, les besoins en investissements sont plus importants et les conditions lechniques d'une reprise sont réu-nies pour que l'on puisse envisager raisonnablement une réanimation progressive de la demande d'équi-pements au cours de l'année pro-

### Au groupe Saint-Gobain - Pont-à-Mousson

#### LES RÉSULTATS SEMESTRIELS se sont améliorés

Les résultats consolidés du groupe St-Gobain-Pont-à-Mousson pour le premier semestre 1979 sont en amélioration « sensible », notamment pour les activités françaises qui redeviennent bénéficiaires à tous les niveaux après avoir enregistré, pour la première fois, un déficit global en 1973. Les ventes nettes sont en progression de 10.5 % à 17.12 milliards de francs, à structures comparables, le résultat brut augmente de 9 % à 2208 millions de francs, le résultat d'exploitation progresse de 20 % à 879 miltion progresse de 20 % à 879 mil-lions de francs (5,1 % des ventes contre 43% pour le premier se-mestre 1978 : cette progression est ramence à 16% après déduc-tion de 139 millions de francs de charges hors exploitation liées de charges nors exploitation liese à la crise, contre 80 millions de francs précèdemment. Le résul-tat net ressort à 301 millions de francs, comme au premier semes-tre 1978, mais marque une forte avance sur celui du second se-mestre 1978 (112 milions de francs). Les estimations faites pour le second semestre de 1979 montrent le maintien de la tendance à l'amélioration et donc un redressement par rapport au second semestre 1978 qui avait été très médiocre. La société estime qu'il est possible d'escompter pour l'ensemble de l'exercice 1979, des résultats en nette progression, sans être toutefois assuré d'un doublement des résultats du pre mier semestre.

• L'Institut de développement industriel (I.D.I.) vient de vendre à la Compagnie de navigation mixte la participation de 33.45 % qu'il détenait dans le capital de la Société Logabax perinformati-quel contrôlée par le groupe que), contrôlée par le groupe belg: Electrobel.

### MARCHÉ COMMUN

#### LA COMMISSION EUUROPÉENKE CHERCHE A CLARIFIER LES RÈGLES DES AIDES PUBLIQUES AUX ENTREPRISES NATIONALES

La Commission europeenne pourrait adrsser, dans les pro-chaines semaines, une directive aux Neuf leur demandant de clarifier les relations financières qu'ils entretiennent avec les entreprises qu'ils contrôlent.

Voila plus d'un an que des discussions sont en cours à ce propos avec les syndicats, les industriels et les gouvernements. Il s'agit schématiquement de permettre à la Commission d'être en mesure de vérifier que les concours fi-nanciers apportés par les Etats aux entreprises publiques qui dépendent d'eux ne transgressent pas les règles édictées à Bruxel-les concernant les aides à l'in-dustrie.

Dans cette affaire, la Commis-sion poursuit un double but. D'une part, s'assurer que les rè-gles de concurrence sont respectées dans des secteurs ou cohabitent entreprises publiques et privees; d'autre part, vérifier quels concours de l'Etat ne sont pas utilisés par les entreprises à des fins allant à l'encontre des

dispositions qu'elle a prises pour favoriser le redressement de cer-tains secteurs en difficulté sidérurgie, chantiers navals, par

La tache de la Commission sera rude. D'abord parce qu'il est bien délicat d'apprécier la véritable nature des concours publics accordés et les mutations qui les auront provoques. Demander à un Erat de se comporter strictement en capitaliste clasique ne va pas de soi. Ensuite, parce que certains gouvernements verront, sans doute d'un mauvals œil, cette intrusion de la Commission euro-peanne dans ce qu'ils peuvent considérer comme relevant de leur souveraineté. Enfin, parce que les adversaires de la supra-nationalité ne manqueront pas de denoncer ce qui apparaitra comme une extension des pouvoirs de la Commission, même si celle-ci est parfattement en droit d'agir ainsi, en s'appuyant sur l'article 90 du traité de Romc.

La lecture de la directive ne manquera pas d'intérêt.

### M. Henri Barre succède à M. Yves Malé at à la présidence des Banques populaires

M. Henri Barre, directeur gé- Malécot, ne sera pas remplace néral du Crédit hôtelier, devien- dens l'immédiat. On sait (le l'agrément des pouvoirs publics, les Banques populaires étant un établissement à statut spécial (le Monde du 6 juillet). Manifeste-ment, la « base » marquait nettement, la « rase » marquait nette-ment sa volonté de se donner un président sorti de son sein (le Crédit hôtelier est une filiale à 85 % des Barques populaires), et d'exclure tout « parachutage » d'une personnalité extérieure, aussi brillante soit-elle.

Apparemment, elle a été enten-Apparemment, elle a été enten-due, puisque M. Monory, ministre de l'économie, a donné son agré-ment à la nomination de M. Henri Barre. Ce dernier restera, par allieurs, directeur général, à titre provisoire, du Crédit hôtelier, dont le président sortant, M. Yves

néral du Crédit hôtelier, deviendra, le 1ª novembre prochain, président du groupe des Banques populaires, succédant à M. Yves Malécot, qui prend sa retraîte après dix-sept ans à ce poste. En fuin, le Conseil syndical des Banques populaires, émanation de l'Assemblée générale des sociétaires des trente-six banques du même nom, avait désigné M. Henri Barre pour succéder à M. Malécot, sous réserve de l'agrêment des pouvoirs publics, de l'Estat une l'aire pour succèder à l'agrêment des pouvoirs publics, de l'Estat une l'aire pour la Caisse nationale de la Caisse nationale de la Caisse nationale de la Caisse d'équipement pour les Monde du 13 juillet) qu'un projet de caisse d'équipement pour les monde du 13 juillet) qu'un projet de caisse d'équipement pour les monde du 13 juillet) qu'un projet de caisse d'équipement pour les monde du 13 juillet) qu'un projet de caisse d'équipement pour les monde du 13 juillet) qu'un projet de caisse d'équipement pour les aides de l'Etat aux entreprises, est en cours d'examen, un rapport sur le sujet ayant été déposé récemment par M. Delacour, président de la Société générale alsacierme (filiale de la Société générale). Il serait envisagé de regrouper certaines des activités du Crédit hôtelier, de la Caisse nationale de aisse d'équipement pour les monde du 13 juillet) qu'un projet de caisse d'équipement pour les monde du 13 juillet) qu'un projet de caisse d'équipement pour les monde du 13 juillet) qu'un projet de caisse d'équipement pour les monde du 13 juillet) qu'un projet de caisse d'équipement pour les monde du 13 juillet) qu'un projet de caisse d'équipement pour les aides de l'Etat aux entreprises, est en cours d'examen, un rapport sur le sujet ayant été déposé récemment par M. Delacour, président de la Société générale alsacierme (filiale de la Société générale). hôtelier, de la Caisse nationale des marchés de l'Etat, une liaison pouvant être assurée, en outre, avec le Crédit coopératif et les établissements rattachés à la confédération des P.M.E.

[M. Henri Barre, ne à Paris le [M. Henri Barre, né à Paris le 11 mars 1921, docteur en droit (option économique), a été admi-nistrateur civil rus de Rivoli, de 1941 à 1958. Chargé de mission au cabinet du ministre des travaux publics, du transport et du tou-risme (1945-1947), il est entré au Crédit mobiller en 1956, comme secrétaire général; il en devient directeur général en 1958. M. Henri Barre est P.-D.G. de la Société française d'hôtellerie (Frantel) depuis 1966, de la Société pour la promotion du tourisme (Fromotour) promotion du tourisme (Promotour) depuis 1969, et vice-président de Sicotel depuis 1971.]



Bejetes par id Contract bet ... color une vertable politi tor double actività.

to Leibure est des 4 TELLE CENT CLAers agricules en - reu mais c'est

Three L'alternative represente n'est plus conceile à remplacé me nates d'agricul-Pourquel mes

André Lefebers, ince ses études à Libin
ce le hasard d'in
ce le hasard d'in
cons L'Youne ! prinches L'Youne ! prinches l'Youne ! prinches L'Youne ! prinches L'Youne ! prin-

Centre des seunes, alerte par mantité de son troupeau, se reconvert, à l'agriculture tion : L'Yonne encure, par-elle set dans ce département

### M Jean Marti, eleveur pres

man a tien & voir avec ces and the cost term of term la brucellose foutes avortaient. Du jour en eigent au avortaient. Du jour en eigent on a tout arrêté. Plus feveres chimique sur la fernie, l'ai le traitement. Les rende-rents ont baissé, » M. Marie che coire la methode du professeur lemaire qui a été depuis la l'inté la guerre l'initiateur de la chimic etologique en France a le chimica a bien réagi tout-de le coire de la comme de paches Aujourd'hui, M. Marti

la de anguantaine d'a cière a anguantaine d'a cière a anguantaine d'a cière a anguantaine de 4500 litres. Il Indua sur place ses aliments. Il indua sur place ses aliments de deux à trois cértait des pois fourngers a fontait des pois fourngers affinite des pois fourngers and les misseurs la marge nette est pluis avonnée n M. Marti vend 60 % de son lait, qu'il transforme extensis plane, frais où femaler,

De société s A VIN TRÈS BELLE P à 45 minutes de Paris un ensemble: cha 4 MAISONS ET D

1. 大学生

magnifiquement rénovées dans les installations technique

Imaginé et mis du part par l'ateiner de création Guerra de Charlotte le premier characte. Pour bien dormir un sommier a lattes creates le meilleur couchage, manne au utilization quordienne. ulilipation quotidienne.

o nu "auc-conette" munid'une iemeture à glissière, lacilement lavable.

Supprime draps et couvertures, • coussins ossises et accoloirs déhoussois

pour un entretien kucke.

ا حكدا من الأص



### Les autres paysans

III. - L'«AGRO-BIO» SORT DE L'OMBRE

Un paysan sur cinq a une autre activité. Rejetés par les vrais > agriculteurs, mai aimés des salaries, les payaimes des salariés, les pay-que les moines de l'abhaye de sans-ouvriers jouent un rôle La Pierre-qui-Vire ont vécu important et certainement leur aventure. nécessaire pour le maintien de la vie dans le monde rural. sans que soit pour autant définie une véritable politique de leur double activité. (« Le Monde » des 25 et 26 octobre.)

Mes judiciaires

monmateurs les

Il est barbu. Jeune, une petite trentaine. Le conseil géneral a voté, à l'unanimité, une subvention pour la création de son poste : André Lefebvre est de-puis le mois de mai 1978, le premier et l'unique conseiller en agriculture biologique officiellement engagé par une chambre d'agriculture, celle de l'Yonne. Un sur deux mille deux cent cinquante conseillers agricoles en France C'est peu, mais c'est

Le mouvement agro-biologique sort de l'ombre. L'alternative agricole qu'il représente n'est plus méprisée. La curiosité a remplacé l'hostilité. S'il existe de nouveaux paysans, ce sont bien ceux-là, même si ces méthodes d'agriculture biologique sont pratiquées depuis vingt-cinq ans.

Pourquoi lui pourquoi l'Yoone? M. André Lefebvre, ingénieur agricole, avoue que, jusqu'à la fin de ses études à Lille, il n'avait, jamais entendu parler d'agro-blologie. Le hasard d'un mémoire collectif à rédiger, des memoire collectif à rédiger, des rencontres aussi, qui ont donné naissance à un livre (1) ont conduit au choix L'Yonne ? principalement parce qu'un « notable » agricole, président de la Fédération départementaie bovine, administrateur à l'échelon national, ancien responsable au Centre des teures alerté nar au Centre des jeunes, alerté par l'infécondité de son troupeau, tisme risme réest reconverti à l'agriculture yeux de biologique. L'Yonne encore, parce que c'est dans ce département logique.

L'expérience d'agriculture chimique intensive menée sur leur domaine de 60 hectares, suivie de domaine de 60 hectares, suivie de près par l'INRA (2), s'est traduite par une catastrophe financière. Aussi, les moines se sont-ils reconvertis, eux aussi, à la biologie. Une dimension spirituelle dans cette agriculture-là? Recevant en 1976 les représentants de l'agriculture du département, le Père Germain, responsable scientifique de l'exploitation, avait mis les choses au point : « Nons allons dans le sens de la culture biologique parce qu'elle est biologique, c'est-à-dire parce qu'elle favorise gique parce qu'elle est biologique, c'est-à-dire parce qu'elle favorise la vie et non parce que nous sommes des moines (...). Il arrive parfois que certains articles ou tracts de culture biologique mélangent un peu trop le spirituel et le biologique. Cela donne un son un peu fanatique.»

Effectivement, du naturel au Effectivement, du naturel au surnaturel îl n'y a que l'espace d'un préfixe, allègrement franchi parfois. En mai dernier, trois agriculteurs de Loire - Atlantique sont condamnés pour avoir refusé de vacciner leur bétail. Leur démarche est intéressante, l'innocuté des receives de victors produits de la condamnée de l'innocuté de la condamnée de l'innocuté de la condamnée de l'innocuté de la condamnée de la condam marche est interessante, l'inno-cuité des vaccins n'étant pas garantie. Leurs partisans les défendent à coups de cantiques : « Le Sacré-Cœur sauvera la France...» Un tract de soutien dénonce Simone Jacob, épouse Veil, l'avorteuse, les homosexuels et les lesblennes, les étrangers de Bruxelles, etc. Devant un tel mé-lange, « on est un peu coincé ». lange, « on est un peu coince », écrit le quotidien Libération le 30 mai dernier. Sans doute, ce mélange, cet amalgame entre une méthode de culture résolument moderne et un conserva-tisme réactionnaire jette aux yeux de nombreux scientifiques la suspicion sur l'agriculture blo-

#### Un agriculteur heureux

De société suisse

**A VENDRE** 

TRÈS BELLE PROPRIÉTÉ

de 11.600 m2

à 45 minutes de Paris par l'autoroute

un ensemble charmant de

4 MAISONS ET DÉPENDANCES

magnifiquement rénovées dans le style du pays, dont

Regie Nafilyan sa

TEL (021) 221852 MÉTROPOLE 11 1000 LAUSANNE

les installations techniques datent de 1972 .

ents confidentiels : M. Hess, directeur

M. Jean Marti, éleveur près d'Auxerre, n's rien à voir svec ces gens-là. C'est aujourd'hui un agri-culteur heureux — il le dit, c'est rare — qui a utilisé une mauvalse méthode de reconversion : « Il y a onze ans, la brucellose : toutes les vaches avortaient. Du jour au les vaches avortaient. Du jour au lendemain, on a tout arrêté. Plus d'engrais chimique sur la ferme, plus de traitement. Les rendements ont baissé. » M. Marti découvre la méthode du professeur Lemaire, qui a été depuis la fin de la guerre l'initiateur de la culture biologique en France. « Le troupeau a bien réagi tout de suite. Il u eut moins de paches troupeau a bien réagi tout de suite. Il y eut moins de vaches avortées. » Aujourd'hui, M. Marti a quarante-deux vaches laitières, une cinquantaine d'aélèves » sur 87 hectares. Le l'it rage moyen tourne autour de 4500 litres. Il magasin. Aujourd'hui, elles sont quatre cent trente.

La commercialisation des protourne autour de 4500 litres. Il produit sur place ses aliments : un mélange de deux à trois céréales et des pois fourragers. « Pas d'achat à l'extérieur, sauf les mineraux : la marge nette est plus importante. » M. Marti vend 40 % de son lait, qu'il transforme en fromage blanc, frais ou fermier,

directement à des particuliers, à un restaurant d'Auxerre et à un fromager. Le reste part à la laiterie, « qui ne le paie pas plus cher parce qu'on est en biologie ».

Mais M. Marti est satisfait de sa

maris M. Marti est satisfat de sa marge, com me de ses rende-ments: « Du moment qu'on en a assez », intervient son fils, qua-torae ans, passionné par la ferme. C'est la joie de M. Marti : quelqu'un lui succédera. La grande salle où nous discutons est agréablement aménagée, la culsine bien équipée. Mme Marti part, à bord d'une Alfetta, tenir une perma-nence au magasin Germinal, à Auxerre. C'est une coopérative de

duits des fermes en biologie pose un problème : tout le monde ne peut transformer son lait; le nombre des magasins spécialisés est encore réduit. « Si on était assez nombreux, dit M. Marti, cela par JACQUES GRALL

gie-Vosges-Alsace-Lorraine).

« Plutôt que de trouver nos propres debouchés, on va participer à la réflexion collective. » Jean-Marie et Michel Pautard sont deux jeunes maraichers qui explicit e sprint de curificer autre. avaient « envie de cultiver autre-ment ». « Au lycée agricole, cela

### Petits flacons pour jardiniers amateurs

La reconversion de cette exploitation maraichère demandera quatre ans, une année d'arrêt total de la cuiture chimique et trois ans de mise au point. Une attaque de chenilles vient de se déclarer : « Autrejois, on prenait un antiparasitaire et. en vingt-quatre heures, c'était terminé. Aujourd'hui, c'est plus compliqué : un produit existe. C'est une hormone. la bacchoires des chenilles : elles ne mangent plus et l'attaque est stoppée. » Mais où trouver ce produit ? « On devrait en avoir en stock. En fait, les circuits de commercialisation ne sont pas adaptés. Et surtout, on ne trouve que des petits conditionnements, La reconversion de cette exploique des petits conditionnements, comme si les fabricants réser-vaient leur production aux jar-diniers amateurs... » Cet hiver, les groupes de travail

et leur conseiller vont s'attaquer au problème de l'approvisionne-ment. La famille Pautard vend 70 % de sa production de légumes sur les marchés, le reste à des grossistes : « On s'aligne sur les grossistes : « On s'aligne sur les serir des guires : on ne pend pas priz des autres; on ne vend pas plus cher», dit l'un des fils, qui s'irrite des tarifs pratiques par certaines boutiques, a On ne vend pas plus cher, mais on a plus de clients s, intervient Mme Pautard du fond de la cuisine.

Les deux frères ne sont pas du genre à chanter des cantiques à la gloire du Sacré-Cœur : milila gloire du Sacré-Cœur : mili-tants écologistes, ils sont très inquiets des projets miniers du Morvan : recherche de fluorine à Pierre-Pertuis, prospection d'uranium et de plomb sur la commune de Vault-de-Ligny, où un permis a été accordé, en dépit de l'opposition des élus, « Tout cela tourne autour du nucléaire. Si on ouvre les yeux sur la pollu-

raudrait le coup de faire un circuit de ramasange, y

Les quelque so ixante agrobloogistes de l'Yonne, divisés en groupes de travail, par genre de productions, vont tenter de s'organiser pour la vente. D'autres régions l'ont déjà fait. Dans l'Est, par exemple, les producteurs ont crèe une marque : Bioval (Biologie-Vosges-Alsace-Lorraine).

« Plutôt que de trouver nos propres débouchés, on va participer 2 la réflexion collective. > Jean-Marie et Michel Pautard necessal re d'agrandir et de n-ècessaire d'agrandir et de crèer un G.A.E.C. (3). « On est encore en période de reconver-sion, on ne maîtrise pas tout. »

tion des légumes, il est difficile de ne pas s'intéresser à ces problèmes », disent-ila. De fait, sur les routes de la région, des inscriptions badigeonnées reflètent cette opposition. « Jusqu'ici, tout le monde a refusé de laisser entrer les propecteurs sur le terrain. » Une ferme parfattement rangée sur un plateau, à quelques kilomètres de Vézelay. Bronzé, en short longilleme Roger Millot, à mètres de Vezelay. Bronze, en short, longiligne, Roger Millot a une allure de coureur à pied. Il exploite 110 hectares, essentielle-ment aujourd'hul, des céréales. Il a entrepris depuis deux ans une a entrepris depuis deux ans une étude com parative des deux méthodes de culture, chimique et biologique. Avec prudence : 3 hectares la première année, 23 hectares la seconde. Il s'astreint à respecter pour ses «deux» exploitations les mêmes coûts de production afin de se faire un jugement. D'où vient cette idée? «Les engrais, on en mettait de plus en ment. D'où vient cette idée? « Les engrais, on en mettait de plus en plus, et puis ma femme — elle est institutrice — poussait à la consommation des produits naturels. Alors, pourquoi ne pas en faire, si on les consomme? » Les rendements en céréales biologiques chez M. Millot ne sont pas satisfaisants: 25 quintaux à l'hectare pour une moyenne de 40 quintaux en chimie. « Mais.

40 quintaux en chimie. « Mais, dit-il, la méthode chez nous n'est dit-II. la méthode chez nous n'est pas au point. Beaucoup de techniques agro-biologiques ont été expérimentées dans l'Ouest. Ici. le climat semi-continental provoque un décalage entre le moment où l'on apporte les minéraux et les besoins de la plante au printemps. Il faut adapter le matériel végétal. L'Avec sa reconversion progressive et raisonnée, M. Millot se fait chercheur, ce qui est sans doute pius excitant que d'apsans doute plus excitant que d'ap-pliquer des recettes venues d'ail-leurs.

### « J'empoisonne les autres »

L'adoption d'une nouvelle méthode modifie l'orientation de l'exploitation. En biologie, il faut reconstituer l'humus. Scul, l'élevage permet la récupération des matières organiques qui, « compostées », enrichiront la terre. « J'ai un troupeau de vingt brebis. On poussera tout douce-postées » programmes des collèges et lycées sayinches. « J'ai un troupeau de vingt brebis. On poussera tout douce-ment jusqu'à soizante », poursuit M. Millot.

M. Millot.

L'introduction de l'élevage — on s'oriente aussi vers le mouton dans la famille Pautard — perturbe les conditions économiques des exploitations, car elle demande plus de main-d'œuvre.

« On note aussi, dit le conseiller de la chambre d'agriculture, une réticence de la part des jemmes : à cause du surcroit de travail, mais aussi, du fumier, de l'odeur... » Tout en céréales, cela fait plus chie.

fait plus chic. Dernier argument, de taille Dernier argument, de taine celui-là, en faveur d'un changement de culture : « Les traitements chimiques me génent, provoquent une montée de tension, des maux de tête. J'empoisonne les autres, et moi le premier. dit M. Millot. Si je peux m'en passer,

je m'en passe. > L'éleveur, les maraîchers, le céréalier, que nous avons ren-contres dans l'Yonne, ne sont pas des farfelus. Individualistes — ou plutôt soucieux d'une réelle indéplutôt soucleux d'une réelle inde-pendance, — ils adhèrent peu ou pas aux organisations profession-nelles. Sans être adhèrents d'un centre de gestion, ils savent tenir des comptes. Autour d'eux, le temps est passé où les voisins ricanaient. Aujourd'hui, ils sont curieux, ils se renseignent. « Les gens commencent à garder leurs matières organiques. Cela devient

agricoles.

L'agriculture industrielle, peutêtre nécessaire il y a trente ana,
pour produire beaucoup et vite,
a entraîne des excès : carences
des substances actives dans le
sol, qui se détériore, et dans les
aliments, dont la valeur diététique a diminué, entraînant un
affaiblissement et des hommes
et des animaux. L'agriculture blologique est apparue comme le
correctif à cas excès. Elle a vite
été caricaturée par ce ux qui
avaient intèrêt à lui nuire. On
ne lui donnaît qu'une définition
négative : agriculture sans engrais et sans produits chimiques.
En fait, il s'agit d'une autre
fertilisation du sol : on cultive
des en grais verts qui fixent
l'asote de l'air, on apporte des
minéraux naturels (roches, produits de la mer). En principe,
toutes les matières organiques
produites par l'exploitation doi-L'agriculture industrielle, peutproduites par l'exploitation doi-vent faire retour au sol. Elles sont auparavant « compostées », c'est-à-dire que les micro-orga-nismes accéléreront la fermentation des tas de matières destiné tion des tas de matieres destinees à nourrir le sol. La protection des végétaux sera assurée par des insecticides d'origine végé-tale, par le respect des assolé-iments dans lesquels sont intro-duites les légumineuses, par le nettoyage mécanique on manuel des terres. des terres. On imagine aisément qu'il

du sérail, ces méthodes ont donné naissance à une exploitation comperciale, condamnable aux yeux des scientifiques. Enfin, parce qui est difficile d'admettre que le modèle de développement sur les industries des engrais chimiques s'explique, le divorce entre la recherche agronomique officielle et les temants de l'agriculture hiologique se comprend mal.

Lorsqu'on lui parle d'agriculture biologique, M. Poly, directeur général de l'INRA lève les bras au ciel. Pourtant, lui-même se fait le défenseur d'une agriculture à haute valeur indiologiue aguite, plus attentive au sol, plus économe et plus autonome, par la réintroduction d'un type d'élevage, extensif notamment. Comment expliquer cette contradiction?

D'abord parce que les chercheurs, sinon la recherche officielle, ont à l'esprit l'im ag e passéiste de certains pionniers de l'agro-biologie, qui assimilent volontiers l'ordre éternel des champs à l'or d's tout court. Ensuite parce que, expérimentées hors

du sérail, ces méthodes ont donné naissance a une exploitation commerciale, condamnable aux yeux des scientifiques. Enfin, parce qu'il est difficile d'admettre que le modèle de développement sur leux des difficile d'admettre que le modèle de développement sur leux des infinitons et remis en cause par des francs - tireturs de la values. On n'en est pas encore dues. On n'en est pas encore dues. On n'en est pas encore dues. On n'en est pas encore des francs - tireturs de l'autocritique.

Sur le plan politique, le phénomene est plus curieux encore. Les partis de gauche, qui condamnable aux yeux des cientifiques. Enfin, parce que les difficile d'admettre que le modèle de développement sur leux des difficile d'admettre que les difficile d'admettre que le modèle de développement sur leux et modèle de développement sur les des difficile d'admettre que les difficile d'admettre que les difficile d'admettre que les francs - tireturs des franc naissance à une exploitation com-

du sérail, ces méthodes ont donné

#### Deux à trois fois moins d'énergie

Plusieurs chambres d'agricul-ture, une dizaine dit-on, ont mis en place des commissions d'études sur l'agriculture biologique. L'én-seignement officiel, à l'école d'agronomie de Nancy et à l'école vétérinaire de Thulouse, l'intègre à ses programmes. Les conseillera en agriculture biologique, indé-pendants des firmes privées, se sont regroupés au sein d'une asso-ciation. Quaire fédérations prociation, Quatre l'édérations pro-fessionnelles regroupent les pra-tiquants des différentes méthodes de culture. D'autres, dont Nature et Progrès, qui revendique sept mille adhèrents, accueillent pro-ducteurs et consommateurs. Le mouvement est en marche. Au plan international, une fédé-

Au pian international, une rece-ration regroupe quatre - vingts mouvements issus de cinquante pays, dont les Etate-Unis, où un agriculteur sur cent pratiquerait la culture dite organique, tandis qu'un courant d'agriculture de transition irait se développant et couvirient. et couvrirait 2 millions d'hectares. En France, les statistiques sont imprécises. Daprès une étude faite en 1974, il y aurait environ cinq mille exploitants en biologie occupant 100 000 hectares, soit 0,3 % de la surface agricole.

de la surface agricole.

Le C.D.S. en a lancé l'idée et créé, en juillet dernier, un institut pour la recherche et l'application en agriculture biologique. Partant du principe qu'on ne peut reprocher à l'agriculture biologique ce pu'on refuse de lui accorder c'estcher à l'agriculture hologique de qu'on refuse de lui accorder, c'est-à-dire les moyens de mener des études comparatives valables avec l'agriculture classique, ce parti demande que 5 % des crédits de la vulgarisation et de la recher-che soient affectés à cet institut, soit de 50 à 75 millions de francs, sekon le montant de l'« enve-loppe » prévue pour 1980.

Est-ce trop pour l'agriculture de demain ? Les contraintes nouvelles ne peuvent que déboucher sur de nouveaux modèles d'agriculture : crise de l'énergie, cho-mage, pollution des eaux, et des-truction de l'humus. Les méthodes truction de l'humus. Les méthodes d'agriculture biblogique restaurent ce dernier, évitent ou réduisent la formation des nitrates et des nitrites dans les réserves d'eau, débouchent sur un emploi plus important, notamment par la réintroduction de l'élevage (dont le développement est par ailleurs bénéfique, tant pour la balance commerciale que pour l'écoulement des productions céréalières). Et, com me l'a montré Jean-Roger Mercier (4), l'agriculture classique consomme de plus en plus d'énergie pour la l'agriculture dissaique consomme de plus en plus d'énergie pour la même quantité d'aliments produite. Selon les sources, il faut de 2,3 à 3 fois moins d'énergie en biologie qu'en agriculture chimique. Enfin, il semble que, à l'opposé de la c révolution verte », des rééchedes miturales qui respectent posé de la « revolution verte », des méthodes culturales qui respectant le sol, et qui fondent la recherche sur les pratiques et les variétés locales, sont plus alsément exportables dans les pays en développement. A défaut d'être les seuls « vrais » nouveaux paysans, ceux-là sont peut-être les paysans de demain, les autres paysans. FIN

(1) L'Agriculture biologique, écologie ou mythologie aux PUF da Granoble. (2) INRA : Institut national de la ' recharche agronomique.
(3) GAEO : Groupement agricole (4) Energie ei agriculture. Le choix écologique, par Jean-Bogar Mercier, éditions Debard.



### Charlotte un vrai canapé pour bien dormir

Imaginé et mis au paint par l'ateiler de création Guermonprez-Charlotte le premier canapé pour bien dormir: • un sommier à lattes assure le meilleur couchage, même en utilisation quotidienne, • un "soc-couette" munid'une fermeture à glissière. facilement lavable. supprime draps et couvertures. coussins, assises et accoloirs déhoussables

pour un entretien incile



atelier de création quermonprez S.B.S. 53, rue de la Roquette,

75521 - PARIS CEDEX 11

En vente dans plus de 150 points de vente et cux Printemps, Galeries Latayette, B.H.V.

Tissus velours lavable tergai de Rhône-Poulenc

|      | Veuillez me faire parvenir un<br>complément d'information sur<br>CHARLOTTE, ainsi que la liste d<br>points de vente. | les   |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| į    | • "                                                                                                                  | 1     |
|      | Nom                                                                                                                  | -<br> |
| ٠. ا | Adresse                                                                                                              |       |
| .\   |                                                                                                                      |       |
|      | N'oubliez pas votre code postal.  Merci.                                                                             | ,     |

La « guerre du mental

JEANNE D'ARC ET LE R.P.R.

DES ELEVEURS FRANÇAIS

## PORTRAIN IN GROUPE EN PLEIN ESSOR: MELSONS GWE PRATISSE IR HUROPEEN DE MAISONS INDIVIDUELLES.

Depuis trois ans, les maisons individuelles représentent le segment le plus important du marché immobilier.

C'est en 1976, en effet, que pour la première fois, l'habitat individuel prenait le pas sur l'habitat collectif.

Cette tendance, qui s'est dégagée au fil des ans, correspond à une aspiration profonde de la population. Elle permet d'envisager l'avenir sereinement, avec un marché de 250 à 300.000 maisons par an au cours des dix prochaines années.

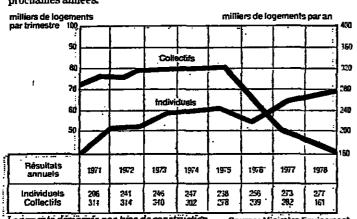

#### Une Success-Story qui débuta il y a 30 ans.

En 1949. Robert Leroy se voyait confier à l'âge de 25 ans la direction de la Société qui venait d'être créée.

Il avait su pressentir, alors que les nécessités d'une reconstruction en masse orientaient la production vers de grands ensembles, que l'avenir appartiendrait à la maison individuelle.

Classé 1et groupe de France dans la catégorie Services, pour les emplois créés, par le journal l'Expansion en 1978, le Groupe Maisons GMF est passé de 1 salarié en 1949, à 200 en 1965, 550 en 1970, pour atteindre 3000 personnes en 1978 et dépasser 3.500 personnes en 1979.

Aujourd'hui, Maisons GMF a construit plus de 75.000 maisons. Un bond spectaculaire s'est produit ces dix dernières années, puisque le Groupe a multiplié sa production de logements terminés par 6 et plus, pour atteindre, en 1979, 12.300 logements.

#### Une santé financière excellente qui s'est consolidée au fil des ans.

109 MILLIONS DE FRANCS DE RÉSULTAT NET EN 1978.

Depuis 1976, le total du blan du Groupe a été multiplié par 2. Il atteignait à fin 1978 plus de 8 milliards de francs. Dans le même temps, le chiffre d'affaires TTC augmentait de 1 milliard pour atteindre 2,5 milliards de francs à la même date, tandis que le résultat net dépassait les 100 millions de francs.

VERS LE MILLIARD DE FRANCS DE FONDS PROPRES.

Ce qui caractérise le mieux cette évolution, c'est l'acquisition de la puissance financière, à travers l'augmentation des capitaux à long terme, et plus particulièrement des fonds propres gèrés par le Groupe. La prudence dont le Groupe Maisons GMF a fait preuve dans sa gestion,

La prudence dont le Groupe Maisons GMF a fait preuve dans sa gestion, jointe à une politique d'autofinancement constante, explique qu'après avoir été classé 244° groupe français par le Nouvel Economiste en 1973, Maisons GMF se situait au 110° rang fin 1977, juste avant la Télémécanique Electrique.

| Évolution des fonds propres en millions de francs |      |      |      |      |      |  |
|---------------------------------------------------|------|------|------|------|------|--|
| 1973                                              | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 |  |
| 122                                               | 160  | 220  | 324  | 430  | 705  |  |

"Ce chiffre comprend des fonds possédés par le Groupe (AGMF-Proma), et des fonds mis à la disposition du Groupe par deux organismes apparentés. Il comprend également une réserve spéciale de révaluation de 122 millions de fr.

LA CONFIANCE DES BANQUES. Classé pour ses fonds propres 1<sup>er</sup> Groupe Immobilier Français, l'impor-

|                                               | 1976 | 1977 | 1978 |
|-----------------------------------------------|------|------|------|
| Capitaux permanents                           | 477  | 624  | 922  |
| Valeurs immobilisées                          | -146 | 190  | 130  |
| Emprunts contractés pour compte des accédants | 1302 | 1945 | 3183 |
| Prêts aux accédants                           | 1302 | 1945 | 3183 |
| Fonds de roulement                            | 331  | 434  | 562  |
| Valeurs d'exploitation                        | 1149 | 1988 | 2889 |
| Financement des valeurs<br>d'exploitation     | 930  | 1655 | 2424 |
| Trésorerie nette                              | 112  | 101  | 97   |

AGMF-Proma Équilibres financiers (millions F)

tance exceptionnelle de ses moyens financiers dans ce secteur d'activité, a permis au Groupe d'obtenir la confiance de son environnement bancaire. La situation de ses équilibres financiers est particulièrement saine et démontre une capacité d'endettement à long terme.

#### Un groupe dont les collaborateurs sont les principaux actionnaires.

Ceci constitue un élément de stabilité qui est l'un des atouts majeurs permettant au Groupe de maintenir sa position de leader du marché européen.

Non seulement l'équipe dirigeante, mais également les 3500 urbanistes, ingénieurs, informaticiens, experts financiers ou fonciers... salariés du Groupe Maisons GMF sont, à travers la société Proma, actionnaires du Groupe ou en puissance de le devenir.

De plus, à travers un système de primes collectives ou liées à l'activité individuelle, tous out un intérêt personnel à s'investir et à concevoir les meilleurs produits au meilleur coût.

Principale richesse dans une activité du secteur tertiaire, la gestion des hommes est devenue la seconde vocation du Groupe.
- En 1971, Maisons GMF introduit l'horaire mobile.

En 1973, année particulièrement riche, la semaine de travail pour les hommes et femmes du Groupe passe de 5 jours à 4 jours 1/2. Dans le même temps est offerte aux salariés de plus de 60 ans la possibilité de réduire progressivement leur temps de travail de 10 à 35 % sans diminution de salaire.
En 1975, c'est la création de Proma, regroupant les salariés actionnaires

du Groupe Maisons GMF.

- En 1976, sort le premier bilan social.

Cette politique, jointe à un effort considérable au niveau de la formation

- plus de 3 % de la masse salariale sont consacrés à la formation technique,
mais également à des stages de culture générale visant à un enrichissement

Maisons GMF n'a, en effet, jamais connu de conflits sociaux graves, et le niveau d'absentéisme (5 jours 3/4 par an et par personne) y est près de 4 fois inférieur à la moyenne nationale.

personnel - crée un climat d'Entreprise favorable.

#### L'idée fixe du Groupe Maisons GMF : produire les meilleurs produits possibles à un prix inférieur à ceux de la concurrence.

Un chiffre significatif : de 1977 à 1978, l'indice national de la construction BToI a augmenté de 13 %; pendant le même temps l'indice Maisons GMF n'a augmenté que de 9 %. Ceci est possible car à tous les niveaux la société est organisée pour produire les meilleurs produits possibles, moins cher.

LA RÉDUCTION DES COÛTS PAR UNE STRATÉGIE D'INTÉGRA-TION VERTICALE.

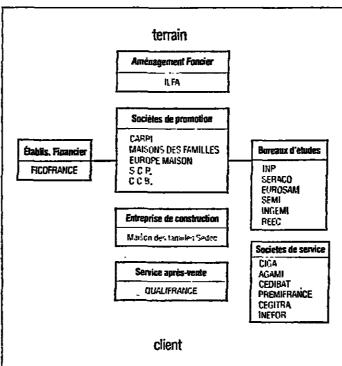

Principales sociétés du groupe opérant en France

Le Groupe réunit sois un même management un ensemble de sociétés qui, à l'exception de la construction confiée à des sous-traitants locaux, loi permet de couvrir tout le processus de la construction, de l'achat des terrains au service après-vente, en passant par la conception des maisons.

Pour suivre tout le processus de la construction, le Groupe possède en effet :

Une société d'aménagement foncier qui achète des terrains, les viabilise et

les revend aux sociétés promotrices. Des sociétés de promotion.

Des entreprises générales qui coordonnent les travaux de construction conflés aux entreprises contractantes.

Une société de service après-vente qui assure les réparations et l'entretien du pare immobilier.

Des bureaux d'étude chargés de la conception des maisons et des opérations d'urbanisme, du sondaye des sols, des études, des travaux de viabilité,

Un établissement financier qui permet de gérerau mieux la trésorerie du Groupe et de favoriser le financement des différentes Sociétés.

1800 ENTREPRISES LOCALES SOUS-TRAITANTES, UN MOYEN DE GRANDIR SANS ALOURDIR LA GESTION.

Si une des clés du succès a été la centralisation du management et la rationalisation des méthodes de construction et d'achat des matériaux, sur le terrain, le Groupe s'est considérablement décentralisé.

En faisant appel à des entreprises locales (1800 aujourd'hui, comprenant 30.000 personnes), le Groupe Maisons GMF dispose d'un formidable outil de production, sans avoir à mobiliser ses ressources financières pour le financet.

Au lieu de répercuter des charges financières très lourdes sur les prix des maisons, GMF arrive ainsi depuis 10 ans à maintenir des prix inférieurs d'environ 15 % au marché, à qualité de prestation égale.

|         | Indice national<br>BT 01 | Indice GMF |
|---------|--------------------------|------------|
| 01/1974 | 100                      | 100        |
| 01/1975 | 121,1                    | 115,69     |
| 01/1976 | 130,1                    | 124,02     |
| 01/1977 | 151,1                    | 140,50     |
| 01/1978 | 166.0                    | 150,40     |
| 01/1979 | 187,4                    | 166,18     |

### Une volonté d'être toujours plus proche du berrain : 21 antennes régionales de Boulogne à Aix-en-Provence, de Colinar à Agen.

D'Est en Ouest, du Nord au Sud, le réseau des 21 antennes GMF est implanté non seulement pour assurer le service de la clientèle et pour vendre, mais également pour informer les services du Groupe de tout ce qui peut faire progresser son action : désirs du public, critiques éventuelles, suggestions, expériences diverses...

DES PRISES DE PARTICIPATION DANS DES ENTREPRISES DE CONSTRUCTION LOCALES.

Afin de compléter ce dispositif et de "coller" mieux an terrain, le Groupe Maisons GMF, par ailleurs soucieux d'utiliser des disponibilités financières importantes, a décidé de prendre des participations dans des sociétés locales performantes.

Le Groupe est ainsi majoritaire depuis 1976 et 1977 dans deux sociétés de promotion :

- CCB dont le siège est à Brest.

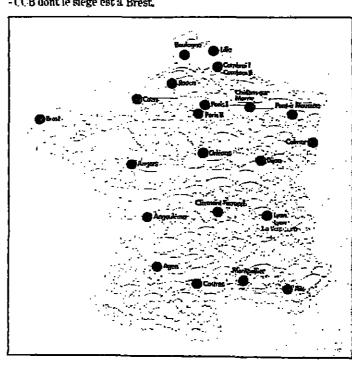

#### Des réserves foncières qui assurent le développement du Groupe.

Depuis longtemps, le Groupe Maisons GMF est convaincu que la sécurité de son développement passe par la maîtrise de l'activité foncière qui doit lui assurer, en temps utile et pour un coût donné, la disponibilité des terrains requis par ses objectifs de construction de logements.

Cost pourquoi, depuis pratiquement son origine, Maisons GMF a cu pour politique de détenir un stock de terrains.

Dans co but, il s'est doté d'un outil important de prospection foncière. Courant 1978, Maisons GMF a mis en place un plan destiné à relancer le rythme des acquisitions.

Le Groupe a ainsi pu maintenir sa position de leader dans le domaine foncier. C'est ainsi qu'au 31 décembre 1978, avec un peu plus de 24.000 parcelles, le stock de terrains possédés par GMF représentait environ 18 mois d'activité, au rythme prévu pour 1979 en résidences villages.

Grande-Brotagne.

En France, le R.P.H. a resident de l'agricultaira. Despis un communique qui ne fista par allusion au contingentement. Il proposition de frontières intervisame allusion projet de l'agricultaira qu'accun projet de l'agricultaira communantaire a l'assert accumunantaire a l'assert accumunantaire a l'assert aux encancements qu'avait principale en la contraine de l'accument aux encancements qu'avait principale en genvernent principale en genvernent principale en genvernent de l'accument des grandes auxiliants de domaine des grandes maritimes a

### le Trésor américain annonc sa «vente sarp

Comme il l'avait laissé entendre la semaine dernière. Id Trésor americain va procéder à une comme ve procéder à une comme ve vente d'or. Cette transcrie et vente sur les le jeudi 1° novembre. La dernière vente mensuelle avait es leu le 16 octobre dernière.

La quantité de métal mise sur soludication le 1° novembre serie portée à 1.25 million d'oncès de

La quantité de métal mise en adjudication le 1ª novembre serie porcée à 1.25 million d'onces de 31.1 grammes contre 756 060 mossions précédentes. His précédera que d'une sanains celle du Fonds monétaire (444 000 mices), qui aura lieu le 7 novembre.

On sait que en comment

On sait que, en amançant que leurs ventes aux enchères pour laien; ne plus être effectuées .

LE MARCHÉ INTERBANI

|                                |                                        |                             | 2.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I.                             | COURS                                  | DU KOUR                     | 470,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                | + bas                                  | + 12847                     | Rep. + 90-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| \$ EU.<br>5 can.<br>Yen (100). | 4,2265<br>3,5825<br>1,8010             | 4,2275<br>3,5860<br>1,5935  | - 150<br>- 150 |
| Plorin<br>PB (190)             | 2.3439<br>2,1096<br>14.5855            | 2,3450<br>2,7120<br>14,6005 | + 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| L (1 000)                      | 2,5350<br>5,091 <del>0</del><br>8,9315 | 2,5385<br>5,9978<br>8,9485  | - 海                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

### TAUX DES

| 140                                            | 1.4 1.4 1.4                                                        | ě       |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------|
| \$ EU. 8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1 | 81/2 \$1/6<br>141/2 152/41<br>9 3 4<br>131/2 133/4<br>14 1/2 141/2 | 関のできるから |
| des des doppope                                | 11 3/4 13 1/4                                                      | ,       |

des devises tels qu'ils étaient se a





### **AGRICULTURE**

La « guerre du mouton »

#### JEANNE D'ARC ET LE R.D.R. A LA RESCOUSSE DES ELEVEURS FRANÇAIS

La visite privée de la re'ne d'Angleterre en France a été troublée par une manifestation d'éleveurs de montons à Epoisses. jeudi 25 octobre. A l'entrée du village, une banderole appelait Jeanne d'Arc à la rescousse pour bouter hors de France le mouton britannique. Deux cents éleveurs environ ont attendu la sortie de la reine, qui visitait le château de Sully, brandissant devant la Bolls royale des pancartes et un mouton mort.

L'inquiétude des éleveurs français n'a d'égale que celle des lleveurs britanniques ; la National Farmers Union, la Fédéra-tion des exploitants de Grande-Bretagne, estime que la geste fait mercredi par la France qui vient d'accepter d'importer un contingent de mouton britamiques — n'est pas suffisant pour éliminer les restrictions imposées par Paris « en violation du traité communantaire ». A Strasbourg, le président du groupe conservateur de l'Assem-blée, le Britannique James Scott-Hopkins, a en une réac-tion plus nuancés, se félicitant de la décision française de lever l'interdiction frappant les im-portations de viande de mouton et d'agneau britannique, met-tant toutefois en garde Paris contre le système de licence d'importation prévn, ce système étant inacceptable pour la Grande-Bretagne.

En France, le R.P.R. a réagi violemment à la décision du ministère de l'agriculture. Dans un communiqué qui ne fait pas allusion au contingentement, le R.P.B. « déplore que l'ouverture des frontières intervienne alors qu'aucun projet de règlement communautaire n'est adopté pour garantir le revenu des éleveurs français, contrairement aux engagements qu'avait pris vis-à-vis des élevenrs le gouver-nement », « De surcroit, ajoute le R.P.R., cette concessior. unilatérale au gouvernement britannique intervient alors qu'au-cune évolution favorable aux intérêts français n'est constatée dans le domaine des pêches

Con language of the state of

Branch Treman South

**建** (1000年) 11年

#### LA CONFÉRENCE ANNUELLE AGRICOLE

### Le gouvernement débloque 68 millions de francs Les paysans voulaient

a Des discussions intéressantes certes, mais une conférence bien pauvres en matière de moyens. » Telle a été la réaction de M. Fau, président du Centre national des

pour l'élevage. Ces crédits serviront à l'amélio-

en 1979 n'a pas été longuement discuté, mais il a été admis qu'on en reparlerait avec le premier ministre le 16 novembre à Mati-

orientations des productions et de l'élevage, les participants à la conférence ont également débattu du renforcement de la « filière du renforcement de la « filiere du progrès » (enseignement, recherche, développement) et du dossier sur l'énergie. L'objectif d'économies d'énergie dans l'agriculture a été fixé à 5 millions de tonnes équivalent pétrole (TEP) pour les cinq prochaînes années, et à 15 millions de TEP pour les dix années suivantes.

#### MONNAIES

### Le Trésor américain annonce huit jours à l'avance sa «vente surprise» d'or

Comme il l'avait laissé entendre la semaine dernière, le Trésor américain va procèder à une nouvelle vente d'or. Cette tran-saction, baptisée « vente sur-prise », alors qu'elle es tannon-cée huit ionne à l'avance curs cée huit jours à l'avance, aura lieu le jeudi 1<sup>er</sup> novembre. La dernière vente mensuelle avait eu

La quantité de métal mise en adjudication le 1ª novembre sera adjunication le 1- novembre sera portée à 1,25 million d'onces de 31,1 grammes, contre 750 000 onces lors des cessions précédentes. Elle ne précédera que d'une senaine précédera que d'une senaine celle du Fonds monétaire (444 000 onces), qui aura lieu le 7 no-

On sait que, en annonçant que leurs ventes aux enchères pour-raient ne plus être effectuées à

date fixe ct seralent susceptibles de varier en quantité, les auto rités américaines se proposaient d'essayer de « casser » la spécu-lation, en faisant planer la menace d'adjudications soudaines et le cas échéant, massives.

Leur décision n'aura donc guère étonné les opérateurs, qui rappellent que, de janvier à avril, les quantités de métal adjugées mensuellement par cette institu-tion s'élevaient à un peu plus de 1,5 million d'onces. « Le vrui chor pour le marché, estiment-ils, serait une nouvelle vente surprise très peu de temps après la pre-mière. » Les cours de l'or ont quand même fléchi à cette nouvelle, revenant, à New-York, de 395 dollars à un peu plus de 388 dollars.

### LE MARCHÉ INTERBANCAIRE DES DEVISES

| ·                                                 | COURS                                                     | אטמו עם                                                   | \ UR                                             | MOIS                                             | DEUX                                              | MOIS                                      | SIX                                              | ROIS                                               |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                   | + bas                                                     | + traut                                                   | Rep. + o                                         | u Dep. —                                         | Rap + c                                           | au 040 —                                  | Rep + o                                          | i Dép —                                            |
| \$ 6U<br>\$ cap<br>Yen (100).                     | 4,2265<br>3,5825<br>1,8910                                | 4,2275<br>3,5869<br>1,8035                                | - 165<br>- 100<br>+ 40                           | — 115<br>— 49<br>+ 81                            | — 275<br>— 178<br>+ 110                           | 215<br>105<br>+ 155                       | - 605<br>- 355<br>+ 340                          | - 535<br>- 270<br>+ 460                            |
| DM<br>Florin<br>F.B. (180).<br>F.S.<br>L. (1809). | 2,3438<br>2,1498<br>14,5855<br>2,5350<br>5,0918<br>8,9315 | 2,3458<br>2,1120<br>14,6905<br>2,5385<br>5,0970<br>8,9405 | + 55<br>+ 35<br>- 325<br>+ 185<br>- 245<br>- 265 | + 85<br>+ 85<br>- 145<br>+ 230<br>- 170<br>- 160 | + 115<br>+ 70<br>- 625<br>+ 385<br>- 440<br>- 495 | + 165<br>+ 195<br>- 365<br>+ 449<br>- 349 | + 389<br>+ 225<br>1115<br>+ 1075<br>1175<br>2155 | + 450<br>+ 290<br>- 635<br>+1155<br>-1925<br>- 980 |

### TAUX DES EURO-MONNAIES

| DM 8<br>8 EU. 14 1/8<br>Fforin 5 1/8<br>F.B. (198) 12 1/2<br>F.S. 1/8<br>1 (1 000) 12<br>2 13 3/4 | 8 1/2   8 1/8<br>14 1/2   15 3/4<br>9<br>13 1/2   13 3/4<br>1<br>14   2   14 1/2<br>14 1/2   14 1/2<br>17/4   13 1/4 | 8 1/2   85/16<br>16 1/8   15 7/16<br>9 15/16   9 1/4<br>14 1/4   14<br>2 1/2   2 1/16<br>17 1/2   16 1/2<br>15 1/4   14 3/4<br>13 3/4   13 1/8 | 15 13/16 15 1/8 15 1/2<br>10 9 1/2 10 1/4<br>14 3/4 13 1/4 14 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|

Nons donnons ci-dessus les cours pratiqués sur le marché interbancaire des devises tels qu'ils étaient indiqués en fin de matinée par une grande

## 1 milliard de francs

président du Centre national des jeunes agriculteurs après le séminaire de Grignon. — première p has e de la conférence annuelle, — qui s'est tenu jeudi 25 octobre. A l'issue de cette journée, M. Méhaignerie a annonce que le gouvernement avait décidé de débloquer 68 millions de francs pour l'élevage.

ration génétique du bétail (20 millions), aux productions porcines (20 millions) et ovines (3 millions), a ux investissements à l'étranger (5 millions), à la restructuration des vergers et aux productions méditerranéennes (15 millions) et enfin, aux pro-ductions déficitaires (3 millions). Il s'agit de crédits nouveaux dans la mesure où ces fonds seront prélevés sur les réserves de crédits inutilisés ces dernières années et provenant de divers offices. Les actions nouvelles correspondant à ces crédits seront mises en œuvre en 1980. Cette décision s'inscrit nettement en retrait des demandes du syndicalisme agricole. « Face au miliard de francs que nous réclamions, ces 68 milions sont toujours bons à prendre, a encore dit M. Fau, mais ils ne

font pas le compte. »

Le problème controversé de l'évolution du revenu des paysans

gnon. En dehors de ce dossier sur les

## pour coordonner l'action revendicutive

les semaine prochaine. Elle aurait lleu après la réunion du conseil national de la CFD.T., qui siège du 25 au 27 octobre, et avant la commission exécutive C.G.T. le 6 novembre. C'est donc dans la provième décade du Trais REL. la première décade du mois pro-chain que les deux centrales pour-raient lancer de nouvelles

consignes. Il s'agira, écrit M. Séguy, de faire le point sur le développe-ment de l'action, cinq semaines après l'accord unitaire du 17 sep-tembre, et d'en envisager le prolongement.

Pour sa part, la C.G.T. considère que les attitudes gouverne-mentales et patronales incitent les travailleurs à l'offensive; que ces derniers, voulant élargir leurs luttes, souhaitent l'unité d'action des organisations syndicales ; et que les résultats déjà obtenus encouragent à accentuer leur

Les trois dernières semaines. estime M. Séguy, ont vu se réa-liser, entre les syndicais, des accords « très intéressants » dans de nombreuses branches des secteurs public et privé. Cepen-dant des difficultés persistent. Hormis certains cas particuliers, les cégétistes jugent qu'elles pro-viennent d'une interprétation différente de l'accord.

M. G. Séguy, secrétaire général de la C.G.T., a écrit, le 23 octobre, à M. E. Maire, son homologue de la C.F.D.T., pour lui proposer une rencontre au début de les conditions des modalités de les conditions des modalités de

coordination. M. Séguy exprime le regret que la C.F.D.T. ait refusé toute que la CFD.T. ait remae toute action et toute prise de position commune face à ce que la C.G.T. considère comme une offensive contre le droit de grève. La proposition de M. Séguy est conforme à ce dont étalent convenues la CG.T. et la C.F.D.T.

convenues la CG.T. et la CF.D.T. le 17 septembre, c'est-à-dire de se revoir fin octobre pour dresser un bilan de l'action et juger si la mobilisation est suffisante pour passer à un « paiter supérieur ». La question est de savoir si les dirigeants cédétistes réunis en conseil national estiment que le dynamisme des travailleurs est asses fort pour que les fédérations assez fort pour que les l'édérations et les unions régionales entrent en

scène.

La C.G.T. assure qu'elle ne veut pas précipiter le mouvement. Cependant, à diverses reprises, ces derniers temps, la C.F.D.T. a considéré que bon nombre des initiatives cégétistes tendent à globaliser l'action. On répète, au siège de la C.F.D.T., que, si on l'est nas hostile par principe, à siege de la C.F.D.T., que, ai on n'est pas hostile par principe, à un ample mouvement interprofes-sionnel d'ict à la fin de l'année, celui-ci n'est réalisable qu'après la démonstration du développe-ment puissant et généralisé de la combativité des salariés. J. R.

### Alsthom:

### l'ouverture de négociations semble suspendue à l'arrêt de la cour d'appel de Besançon

De notre correspondant cats d'Alsthom prète à interpré

Besançon. — La cour d'appel e Besançon a entendu, jeudi 5 novembre, les représentants d'Alsthom-Atlantique et des syndicats. Il s'agissait de dire si l'ordonnance — à plus d'un titre surprenante — du tribumai de Belfort devait être ou non confirmée. On sait que le juge de référés belfontain avait, le 12 octobre, assuré qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner l'évacuation des usines de Belfort, occupées depuis le 29 septembre par une grande partie du personnel en grève. La cour d'appel s'est donné quelques jours de réflexion. L'arrêt ser rendu le 31 octobre.

Au cours des débats, il est apparu que la direction d'Alsthom-Atland'Alsthom-Atlantique et des syn-

que la direction d'Alsthom-Atlan-tique n'accepteralt d'ouvrir des

que le caractère illégal de l'occu-pation n'aura pas été jugé n, a-t-il dit, après avoir précisé que, si Alsthom de mandait que le droit de propriété soit respecté, ce n'était pas « au nom de prin-cipes hérités du dix-neuvième siècle, mais au nom des respon-sabilités industrielles de l'entre-mises. Ar nom des grégites que le caractère illégal de l'occu-

prise ». Au nom des grévistes, M' Dreyfus-Schmidt estima que « l'arrivée des C.R.S. à Belfort ne constituerait pas la fin d'un trouconstituerait pas la fin d'un trou-ble, mais son commencement ». La journée de jeudi a d'autre part été marquée par des débrayages ou grèves tournantes dans les usines du groupe, dont plusieurs sont occupées : celles de Belfort, mais aussi celles de Saint-Ouen, Marseille et Chalon, soulignent les syndicats.

### A Dunkerque

### Un navire britannique est occupé par les mineurs de fer

De notre correspondant

venues des bassins houlilers du Nord avaient occupé le charbonnier Penchêteau au Havre. Ce jeudi 25 octobre, ce sont les gueules launes, autrement dit les mineurs de fer, venus de l'Est et de l'Ouest, qui occupent à Dunkerque un gros

L'opération a été discrètement montée par la fédération des mineurs C.G.T. dont deux cents adhérents environ, partis du Calvados et du Maine-et-Loire, en tenue de travail. le sac au dos, sont montés à bord à 5 heures du matin

Les drapeaux de la C.G.T. flottent à la coupée. Les thèmes de l'action « jusqu'à vandredi soir au moins :

**POUR VOS** 

LUNETTES

Pour le confort de votre vue.

LEROY met à votre disposition

50 spécialistes qui choisiront avec vous, une monture moderne, bien adaptée à

votre visage et à votre personnalité.

LEROY OPTICIEN

 Les gueules noires revendicative s'étaient sur les superstructures : « Halte au gâchis i », . Notre mineral d'abord i »

« Les gueules jaunes sont en colère, nous déclarait M. Dufresne, secrétaire général de la fédération C.G.T. Ils demandent pourquoi on ferme des exploitations de mineral de ter françaises pour importer de plus en plus de mineral étranger. L'an dernier, la part de mineral d'outre-mer dans la consommation de la sidérurgie trancalse aura été da 56 %. et ce taux ne cesse d'augmenter. >

Une manifestation de soutien était prévue vendredi et les mineurs de ter envisagealent d'occuper le navire

### La C.G.T. propose une rencontre à la C.F.D.T. «Référendum» sur l'avenir du bassin de Longwy

CINQUANTE MILLE PERSONNES SERONT CONSULTÉES

De notre correspondant

Metz. — Le résultat de la consultation des cinquante mille habitants du bassin de Longwy. habitants du bassin de Longwy, organisée à partir du 28 octobre à l'initiative des étus communites, sur l'avenir de la région, ne fait aucun doute. Le problème reste de savoir combien d'électeurs participeront à ce « référendum » et se prononceront sur l'une ou l'autre des deux questions : « Je me prononce contre la décision de la direction et du gouvernement, et pour la garantie de l'emploi, pour toute élévation du niveau de production d'acter du bassin de Longuy uvec notamment la construction d'une notamment la construction d'une deuxième acièrie à Usinor, une diversification industrielle cohérente nécessitant le désenclave-ment du bassin », ou « l'approuve les décisions de la direction d'Usi-nor et du gouvernement concer-nant l'avenir de la sidérurgie du

nant l'avenir de la sidérurgie du bassin de Longwy ».
Onze communes totalisant vingt et un mille électeurs ont déjà manifesté l'intention de s'associer à ce référendum, qui a suscité une mise en garde du préfet de Meurthe-et-Moselle sur la confusion entre cette opération et un scrutin officiel. scrutin officiel.

Pour M. Jean, maire communiste de Longwy, « beaucoup d'efforts sont déployés par le gouvernement et le patronat pour faire croire que l'affaire de Longwy est terminée. C'est faux. Pour nous cette consultation s'inscrit dans la poursuite des luttes qui se développent depuis le mois de décembre 1978 ». Le. le mois de décembre 1978 ». La C.G.T. e entend mobiliser tous ses efforts pour assurer la réussite de cette initiative » considérée comme « un engagement à poursuivre l'action pour faire reculer le patronat », et le P.S. estime que cette consultation « doit favoriser une étape dans le processus du renversement du pouvoir giscardien ». A l'inverse le R.P.R., qui prône l'abstention, y voit « un référendum carnavalesque organise et orchestré par le P.C. aux frais des contri-

● Rectificatif. — L'intersyndicale d'Alsthom à Belfort comprend la C.G.T., la C.F.D.T., F.O. et la C.G.C. et non pas la C.F.T.C. comme cela a été indiqué dans le Monde du 26 octobre

#### Election professionnelle

#### RECUL DE LA C.F.D.T. DEVANCÉE PAR F.O. CHEZ RENAULT, A SANDOUVILLE

Aux élections des délégués du personnel, dans le collège des ouvriers, chez Renault, à l'usine de Sandouville, la CFD.T. recule de sandouville, la CFD.T. recule nettement (— 5 points) au profit de la C.G.T., qui retrouve son audience de 1977, et de F.O., qui poursuit sa progression (+ 5 points en deux ans) et devance désornais la CFD.T. Sur 9887 inscrits et 7108 sufrages exprimés, la C.G.T. obtient 72.23 % des voix (69,29 % en 1978); F.O., 15,23 % (13,08 %); C.F.D.T., 12,53 % (17,68 %).

#### la grève générale des p.t.t. A ÉTÉ SUIVIE PAR PLUS D'UN AGENT SUR DEUX

### Vive réaction du patronat

Les ordres de grève de vingt-quatre henres lancés par les fédéété suivis, le 25 octobre, par 41 % des agents des postes et télécommu-nications seion le socrétarist d'Etat Ségard d' « échet relatif ». Selon toute vraisemblance, plus d'un agent sur deux des P.T.T. a croisé les bras, ce qui traduit un malaise latent. La présence de Force ouvrière dans la grève, un projet de budget 1980 plutôt médiocre, et des rumeurs de réforme postale ont contribué à cotte mobilisation. Plusieurs milliers de manifestants ont défile à Paris, de la gare Mont-

parnasse jusqu'au secrétariat d'Etat aux P.T.T., avenue de Ségur, Le patronat a vivement réagi à la grève des P.T.T., selon la tactique da l'e monoboje ne se instige dne bar e l'e monoboje ne se instige dne bar la régularité et la continuité du ionctionnement du service postal a a rappelé le C.N.P.F. dans un com-muniqué. De son côté, l'Union patronale de Limèges a dénoncé « ces arrêts d'autant plus faciles à orga-niser que les grévistes sont garantis dans leur emploi ». Rappelons qu'en privé, le patronat affirme qu'il redoute une privatisation de la poste.
Enfin, la fédération C.G.T. a dressé au secrétaire d'Etat aux.
P.T.T., à l'issue de la journée de grève, e uno demanda solemnello d'onverture de négociations avec l'ensemble des organisations syn-

● Arrêis de trapail à la SNECMA. — Des arrêis de travail ont été observés, jeudi matin 25 octobre, dans les usines SNECMA de Corbell, Villaroche, Gennevil-

### Arrêt de travail le 8 novembre

#### LA DIRECTION D'AIR FRANCE CONTESTE LES ARGUMENTS DES SYNDHCATS

Les syndicats du personnel au sol et du personnel navigant d'Air France appellent à une grève de vingt-quatre heures le jeudi 8 novembre. Ni la C.G.C. ni le Syndicat national du personnel navigant commercial ne s'associent à ce mouvement. La C.F.D.T. fixera sa position le samedi 27 octobre.

Le direction conteste, dans un La direction conteste, dans un communiqué, les raisons invoquées par les syndicats pour appeler le personnel à la grève. A son avis, le pouvoir d'achat est maintenu par un réajustement automatique des salaires en fonction du coût de la vie et un affort surplément. de la vie, et un affort supplémen-taire est fait pour les basses caté-

gories.

Pour ce qui est du maintien des activités de la compagnie, elle précise que le dossier corse est réglé, la desserte des Caralbes est améliorée; elle souligne que les l'atems actales ne dépendent pas de la compagnie mais des P.T.T.
D'autre part, la direction pré-cise que le plan d'entreprise pré-voit le recrutement de sept mille cinq cents personnes, dont deux mille cinq cents navigants, entre 1980 et 1988.

Des grévistes d'Eternit bar-rent la R.N. 79. — Quelque cent cinquante travailleurs de la so-ciété Eternit (amiante-ciment) de Vizy-en-Charollais (Saône-et-Loire) ont barré, jeudi matin 25 octobre, la route nationale 79, entre Paray-le-Monial et Digoin, immobilisant de longues files de poids lourds. Quelque 80 % du personnel de cette usine obser-vent, depuis plusieurs jours, des arrêts de travail pour obtenir les 35 heures, de meilleurs salaires et une cinquième semaine de congés payés.



#### de Corbell, Villaroche, Gennevil-liers, Suresnes et dans ses filiales Hispano et Socha-Boulogne. Au même moment, une manifestation des salariés de ces entreprises, organisée par la CF.D.T., la C.G.T. et la C.F.T.C., a eu lieu, depuis la porte de Versailles, à Paris, jusqu'au siège situé bou-levard Victor. 147, rue de Rennes\* 11, bd du Palais 18. bd Haussmann 5, place des Ternes\* du Lundi an Samedi inclus \* et aussi un service d'accoustique médicale

## Partez au Kenya sans réserve.

TOUROPA. 4 marque européenne de vacances. Nous avons sélectionné 1000 Agences de voyages en France. Renseignez-vous.



# DEVISE SINGULARIAN

Un succès bati sur la qualité des produit

LES RÉSIDENCES-VILLAGES.

A la vocation première de Maisons GMF : permettre aux salariés les plus modestes d'accéder à la propriété d'une maison individuelle, répond la première ligne de produits du Groupe : les résidences-villages.

En 30 ans. Maisons GMF a construit près de 65.000 maisons de ce type et poursuit actuellement son effort à travers l'amélioration des produits, des procédures et des prix de vente. Depuis 1979, deux nouvelles gammes comportant chacune 5 types

Futaies pour les régions nord, et Notos pour les régions sud, offrent une diversité plus grande d'architecture et d'aménagement intérieur. Dans le même temps, l'augmentation des prix était contenue à 12 %, et dans un souci de protection du consommateur, le Groupe proposait des prix fermes et définitifs à la date de la commercialisation.

Dans ces conditions, le Groupe enregistrait un fort niveau d'activité, et une nette progression de ses ventes.



|                                   | 1976  | 1977   | 1978   |
|-----------------------------------|-------|--------|--------|
| Logements démarrés                | 7653  | 8,326  | 8123   |
| Logements terminés<br>et vendus   | 3705  | 4988   | 8345   |
| Nombre de logements<br>en cours   | 7841  | 11 179 | 10.957 |
| Nombre de candidats<br>en attente | 30788 | 35073  | 34440  |

L'activité résidences-villages.

LES MAISONS ISOLÉES

Dès 1970, la Direction de Maisons GMF, anticipant l'évolution du marché, décidait de diversifier la production du Groupe, en l'orientant vers la construction de maisons individuelles isolées vendues sur cata-

Ces maisons représentent aujourd'hui près de 20 % du nombre de logements démarrés annuellement par Maisons GMF, et constituent le

pôle de la croissance actuelle du groupe. Depuis septembre 1978, avec l'aboutissement des études concernant les nouveaux modèles : Doma et Demoiselles, Maisons GMF peut désormais satisfaire toutes les catégories d'acquéreurs avec une gamme éten-due de logements allant de 61 m² à 187 m² habitables pour un prix de construction de 95.000 à 600.000 francs.

|                                            | 1976   | 1977 | 1978 |
|--------------------------------------------|--------|------|------|
| Logements démanés                          | 1339   | 1869 | 2038 |
| Logements terminés<br>et vendus            | . 1042 | 1359 | 1868 |
| Nombre de logements<br>en cours            | 1118   | 1628 | 1798 |
| Commandes reçues<br>(annulations déduites) | 2152   | 2432 | 4461 |

L'activité maisons isolées.

LES RÉSIDENCES SECONDAIRES ET DE LOISIR.

En 1975, la Direction du Groupe décide une nouvelle diversification dans les résidences secondaires et de loisir. Les principaux programmes ont été lancés dans les zones côtières

(Le Touquet, Deauville, La Rochelle, Montpellier).

Une multinationale française.

A partir de 1970, Maisons GMF devait décider d'exporter les formules et les techniques qui avaient fait son succès en France.

En 1970 fut créée en Allemagne la filiale GEFA gmbh. En 1974 The French House-LTD en-Grande-Bretagne.

En 1975 La Maison Familiale de Belgi

En 1979 La Nedwo aux Pays-Bas.

Aujourd'hui, ces filiales réalisent environ 4 % de la production et des. ventes du Groupe.

### Perspectives du Groupe

Nul n'était mieux placé que Robert Leroy qui, depuis sa fondation, dirige le Groupe Maisons GMF, pour tracer ses perspectives et son avenir : Notre force, la force de l'entreprise qui réussit, est de s'adapter aux évolutions de l'environnement, et de transformer en des opportunités de changement les problèmes auxquels elle se trouve confrontée.

Cette capacité d'adaptation, outre le fait d'avoir eru, des l'origine, à l'habitat individuel. Maisons GMF l'a démontrée au moins trois fois, et de

façon éclatante, au cours de ses 30 ans d'existence.

La première fois, au début de l'actuelle déconnie, lorsque le Groupe, tenant compte de l'évolution des besoins nés des progrès économiques et sociaux réalisés, décide de se lancer dans la conception et la commercialisation de maisons individuelles isolées, vendues sur catalogue.

La seconde fois, et jusqu'ici de manière encore relativement expérimentale, en 1975, lors qu'il décide une nouvelle fois d'accompagner sa clientèle dans l'évolution de ses besoins, en concevant et commercialisant des résidences secondaires, de retraite ou de loisirs, et en recherchant toutes les voies permettant de promouvoir un habitat différencié selon les régions. Enfin, lorsque dans le même temps, il conçoit la nécessité d'acquérir

la dimension internationale, en s'installant dans tous les grands pays Toute fois, notre capacité d'anticiper le futur ne servirait à rien si nous

n'étions, dans le même temps, pas capables de planifier notre développement



Robert Leroy. Directeur Général du Groupe Maisons GMF

A cet égard, nos objectifs sont clairement définis. Nous voulons produire, en 1982, 22,000 logements par an, ce qui représente une progression de 80 % par rapport à notre production actuelle! Notre secteur traditionnel des résidences-villages devrait à cette date, avec quelque 8.500 logements, représenter un peu moins de 40 % de notre

La progression la plus spectaculaire devrait concernér le secteur de la maison isolee, pour lequel il n'est pas irréaliste de compter sur une produc-

tion de près de 9,000 logements par an d'ici 1982. Notre effort dans ce domaine portera non seulement sur la maison à caractère d'habitation principale, mais également sur les résidences secon-

daires tenviron 2,000 logements en 1982). Enfin, nous comptons développer l'activité de nos filiales à l'étranger

pour produire environ 2500 logements. Au-delà de 1982, nous entrons dans la stratégie à long terme du Groupe.

Le principe général qui oriente cette stratégie consiste à "sécuriser" le développement par une recherche dans la diversification des risques.

Deux voies sont explorées : La première consiste, en France, à diversifier notre activité dans d'autres domaines que celui de l'immobilier. Ainsi le Groupe a déjà pris place dans United brie avec la clodine Ulys, et d'autres diversifications suivront.

La seconde voie consiste à exercer notre métier de bâtisseurs sur une plus vaste échelle, et pour cela à nous implanter de façon significative non seulement sur un nombre de marchés important, mais surtout sur des marchés appartenant à toutes les grandes zones de développement économique du monde.

L'Europe a constitué notre banc d'essai. Maintenant, nous voulons, parce que cela est nécessaire, être présents sur d'autres continents. Nons voulons prendre pied en Amérique du Nord, et nous étudions

pour cela les marchés considérables que constituent les Etats-Unis et le

Nous nous intéressons à l'Amérique du Sud, et plus particulièrement à ses pays en voie de développement rapide, tels le Mexique, le Vénézuéla. L'Afrique fait également partie de nos objectifs. Nous pensons, en effet, que le stade de développement auquel

nous sommes parvenus, la responsabilité directe que nous avons sur quelques milliers d'hommes et de femmes, la responsabilité indirecte que nous acons visa-vis de quelque 1800 entreprises en France, nous commandent de franchir cette étape, afin d'assurer l'avenir.

Nous entrons dans cette nouvelle phase du développement du Groupe confiants car nous disposons non seulement de la puissance financière, mais égodement du savoir-faire issu de notre expérience, et surtout, à l'intérieur d'une entreprise au climat social exceptionnel, d'un réservoir de talents qui ne demandent qu'à s'exprimer dans les tâches qui nous attendent.



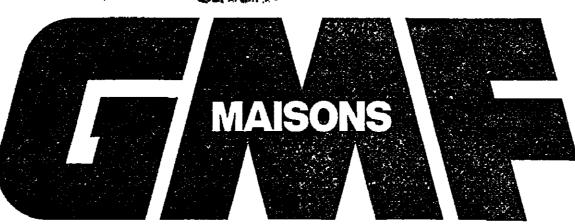

المكذا ف الأصل

NATIO - VALEURS

PARGNE - CROISSANCE (SICAV)



APPARTEMENTS DAN

Crécit jusqu'à Alfé sig IMMOBILIERE DE PÉI

VOTRE RETR VOUS I CHANC DE VIE AUX BAUX L LE PRÉMIER «VILLAGE

> 27 vraies villas de 4 à 6 pil et de 535000 à 765000 R au cœur des Alpilles dans in exceptionnel au bord d'inte p

Au "Village-Service" tout votre vie : un service de gard Présence para-médicale et une Permanence médicale, <sup>un</sup> service entretien. <sup>lménage</sup>, jardinage, blanchissage), un salon

<sup>de co</sup>iffure, un restaurant, <sup>un</sup> minibus.



64.4

#### NATIO - VALEURS (SKCAV)

Natio-Valeurs a été créée par la Banque nationale de Faris pour per-mettre aux épargnants de bénéficier des avantages fiscaux offerts par la loi du 13 juillet 1978 (loi Monory). Au 28 septembre 1979, l'actif net de Natio-Valeurs s'élev it à 1 112 610 000 francs. Le valeur liqui-dative de chacune des 3 282 766 actions uauve de chacune des 3 282 765 actions en circulation à cette date s'établissait ainsi à 338,92 francs, soit en augmentation de 30,4 % sur le valeur liquidative de l'action au 1= août 1878, date de l'ouverture au public (259,75 francs).

La répartition de l'actif net au 8 septembre était la suivante : Actions françaises, 67,35%; obligations françaises, 21,84%; actions étrangères, 1,69%; obligations étrangères, 0,60%; bons du Trêsor, 2,23%; autres éléments d'actif net, 6,47 %.

### ÉPARGNE - CROISSANCE

global de 28.51 F au titre de l'exer cles 1978-1979.

#### ÉPARGNE - OBLIGATIONS (SICAV)

Au 28 septembre 1979, le capital de la société s'élevait à 1987 914 470 F contre 1974 075 650 F au 30 juin 1979. L'actif net était de 2742 865 000 F (contre 2703 346 370 F au 30 juin 1979) et se répartissait comme suit : Obligations en francs, 78,56 %; actions françaises, 3,56 %; obligations en devises, 10,95 %; bons du Trésor, 0,91 %; autres acufs, 5,02 %. Le valeur liquidative de l'action ressortait à 137,98 F. contre 136,94 P au 30 juin 1979.

Le montant des revenus et du pro-duit des sommes disponibles depuis le le janvier 1979 représentait 8,72 F par action au 28 septembre 1979.

### ÉPARGNE - VALEUR

En tenant compte des produits déjà acquis (80 643 900 francs) l'actif net de la société était évalué au 28 septembre 1978 à 2 380 774 900 F. La valeur liquidative de chacune des 10 595 498 actions en circulation à cêtte date s'établissait alusi à 224,70 francs.

La répartition de l'actif net au 28 septembre était la suivante : Obligations françaises, 28.90 % : actions françaises, 43.12 % ; obligations étrangères, 2,69 % ; actions étrangères, 16,96 % ; autres éléments d'actif net, 8.31 %.

Il est rappelé qu'il a été mis en palement le 30 mars 1979 un divi-dende net par action de 8,40 franca assorti d'un crédit d'impêt de 1,36 F. soit un dividende global de 10,26 F.



ÉPARGNE - INTER

(SICAV)

En tenant compte des produits déjà acquis (17 607 600 F), l'actif net de la société était évalué, au 28 sep-tembre 1979, à 463 909 000 F. La valour liquidative de chacune des 1 737 620 actions en circulation à cette date s'établissait ainsi à 278,49 F.

La répartition de l'actif net au 23 septembre était la suivante : obligations françaises, 31,23 %; obligations étrangères, 51,82 %; autres éléments d'actif net, 6,70 %.

Il est rappelé qu'il a été mis en palement le 30 mars 1979 un divi-dende net par action de 12 P, assorti d'un crédit d'impôt de 1.22 P. soit un dividende giobal de 13,32 P.

JAEGER.

Ingénieur des Mines de Paris

ingenieur des Mains de Fais, trente-sept ans, M. Alain Beaud est diplômé de Stanford University (U.S.A.). Précédemment, il assurait les fonctions de directeur finances et gestion au sein de Boussois S.A.

SÉLECTION CROISSANCE

(SICAV)

ACTIF NET .....

- Actions françaises . 28,2 - Actions étrangères . 32 - Obligations fran-

calses :
Convertibles ....

Autres
 Obligations étran-

gères Liquidités

Nombre d'actions en circulation ....... 328 528 323 967 Valeur de l'action (F) 165,56° 182,46

(\*) Après détachement, le 9 mai, un coupon net de 5,03 F assorti un crédit d'impôt de 1,15 F.

Répartition :

M de F

54,33 59,12

%

4.8 22,1

9 4,2

28.2

8,5 18,2

3.4 9,7

100

#### LA BANQUE NATIONALE DE PARIS AU KOWEIT

Le groupe B.N.P., par l'inter-médiaire de sa filiale la Banque nationale de Paris Interconti-nentale, vient de prendre une participation de 17.5 % dans le capital de l'Arab European Financial Management Co s.ak. (AREF), société financière dont la sière vocial est situé à Monafi. le siège social est situé à Kowell.

L'AREF a un capital de 1 mil-L'ARRE 3 un capital de l'million de dinara koweitlens (envi-ron 3559000 dollam), dont 51% sont détenus par des personna-lités représentatives des milleux commerciaux et financiers du Koweit, et 49% par des intérêts européens. Ceux - ci regroupent, côté français is B.N.P., la Ban-que industrialle et mobilière privée et l'Union des assurances de Paria; côté suisse, la Banque

Cantrade, Ormond, Burrus S.a. de Genève et l'Ultrafin A.G. de Zurich, ainsi que la Hauck Ban-quiers Luxembourg S.A. Le groupe B.N.P. sera repré-senté au sein du conseil d'admi-nistration de l'AEEP, qui est présidé par M. Abdul Aziz Ahmad Al-Bahar.

Ahmad Al-Bahar.

Par estte prise de participation, la B.N.P. marque, une fois
encore, l'intérêt qu'elle porte au
dévaloppement des relations
financières et commerciales
franco-arabes et offre ainsi à
ses clients une gamme élargie de
services destinés à faciliter la
promotion de leurs affaires non
seulement dans l'émirat du Kowelt, mais également dans touts
cette zons du Moyen-Orient.

**GROUPE LAFARGE** 

**RÉSULTATS AU 30 JUIN 1979** 

1) RÉSULTATS DE LA SOCIÉTÉ LAFARGE

Le résultat net après impôt au 30 juin est de 46 millions de francs contre 26 millions de francs au 30 juin 1978.

Il est rappelé que c'est au cours du second samestre que la société perçoit l'acompte sur dividende de sa filiaie Ciments Lafarge France. Cet acompte devrait être en forte augmentation par rapport à celui de 55 millions de francs perçu en 1978.

2) RÉSULTATS CONSOLIDÉS DU GROUPE

### Schlumberger

. .

Le bénéfice net de Schlumberger pour le troisième trimestre est de 174 militons de dollars, soit une sugmentation de 28 % par rapport au trimestre correspondant de 1878. Le bénégice net par action est de 1,37 dollar; il était de 1,07 dollar, Les résultate de Fairchild ont été consolidés avec œux de Schlumberger à dater du 1º juillet 1979 sur la base de valeurs d'actif et de passif raisonnablement estimés à cette date. Compte tenu du bénéfice net de Fairchild pour le troisième trimestre des ajustements dus à la méthode comptable utilisée, et des intérêts sur le prix d'achat, Fairchild a contribué approximativement pour 4 millions de dollars au bénéfice net de Schlumberger.

Le chitre d'affaires pour le troisième trimestre est de 364 millions de dollars (le chiffre d'affaires de Fairchild est de 174 millions de dollars pour la même période).

Pour les neur premiers mois de 1979, et en incluant les résultats de Fairchild pour le troisième trimestre. Le bénéfice net est de 463 millions de dollars, soft une augmentation de 27 % et le chiffre d'affaires à tel mettre. Le bénéfice net est de 463 millions de dollars, soft une augmentation de 27 % et le chiffre d'affaires atteint 2,5 milliards de dollars.

M. Jean Biboud, président-directeur général de Schlumberger, a déclaré que les resultats du troisième trimestre confirmaient l'évolution sulvie au cours du premier semestre. Il a précisé que les progrès anregistrés par les sociétés du secteur e pétrole » étaient dus à una forte raprise en Amérique du Nord et à une activité record en Europe, en Afrique et en Asie, ainsi qu'en Amérique du Sud. M. Riboud a signalé que les ventes de Fairchild dans les secteurs des semiconducteurs et des équipements de test automatique s'étalent maintenues à des ziveaux élevés dans tous les pays.





En tenant compte des produits déjà acquis (3885 700 F), l'actif net de la société était évalud, au 28 septembre 1979, à 324 133 000 F. La valeur liquidative de chacune des 525 633 actions en circulation à cette date 's'établissait ainsi à 516,53 F, sprés paiement, le 25 septembre, d'un dividende net de 23,80 F par action, auquel s'ajoute un crédit d'impôt de 4,71 F, soit un dividende global de 28,51 F au titre de l'acer-

APPARTEMENTS DANS CHALETS TYPIQUES DE 5 A 8 APPARTEMENTS SEULEMENT,

Crédit jusqu'à 70% sur 30 ans, Intérêt 41/%. Directement du constructeur:

Case postale 62 -- CH-1884 VILLARS-exp-OLLON T6L 25/35 31 41 et 3522 06

### **VILLARS** Suisse



avec les prestations les plus raffinées. Vue panoramique imprenable sur la chaîna



IMMOBILIERE DE VILLARS S.A.

Devenez actionnaire et payez moins d'impôts

# LAISSONS PARLER

Cette année encore, vous pourrez déduire de votre revenu imposable, à concurrence de 5.000 F ou plus (si vous avez

permettre à ses actionnaires de bénéficier des avantages de la Loi MONORY tout en les déchargeant des soucis de la gestion d'un portefeuille.

Depuis cette date, plus de 3 millions d'actions de NATIO-VALEURS ont été émises. Ceux qui les ont souscrites n'ont pas lieu de le regretter.

Exemple: M. D..., 2 enfants à charge, tranche supérieure d'imposition 35 %, a souscrit, à l'ouverture, 22 actions de Imposé à 35 %, il a pu déduire cette somme de son revenu imposable et bénéficier de ce fait d'une réduc-

Au 22Octobre, le prix de rachat de NATIO-VALEURS était de 318,87F, 

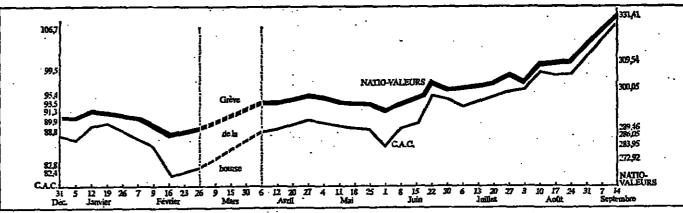

Evolution de la valeur de l'action NATIO-VALEURS par rapport à l'indice général de la Compagnie des Agents de Change. La BNP vous conseille donc de bénéficier cette année encore de cet avantage fiscal en souscrivant des actions de NATIO-VALEURS.

Profitez de cette souscription pour ouvrir un Plan Avenir NATIO-VALEURS : dans les prochaines années vous éviterez ainsi de grouper vos achats à un moment où la Bourse pourrait se trouver à des niveaux élevés et la gestion de votre trésorerie familiale en sera facilitée.

Si vous êtes né avant le 1er Janvier 1932, vous pouvez bénéficier d'un régime plus favorable. Renseignez-vous auprès de toutes les Agences BNP.



## LES CHIFFRES un ou plusieurs enfants à charge), le montant des actions NATIO-VALEURS que vous achèterez. NATIO-VALEURS est une Société d'Investissement à Capital Variable créée par la BNP le 1<sup>er</sup> Août 1978 afin de

AUX BAUX DE PROVENCE *LE PREMIER* «VILLAGE-SERVICE»

DE VIE

27 vraies villas de 4 à 6 pièces et de 535000 à 765000F au cœur des Alpilles dans un environnement exceptionnel au bord d'une piscine et de 2 tennis.

Au "Village-Service", tout sera fait pour faciliter votre vie : un service de garde permanent, une présence para-médicale et une

permanence médicale, un service entretien (ménage, jardinage, blanchissage), un salon de coiffure,

un restaurant. un minibus.

documentation eratuite.

LE MAS DU CHEVRIER 3250 LES BAUX DE PROVENCE

LA MAISON DU G.SCIC

tél. 567.55.66 'immobilier conçu comme un service

Adresse. **Téléphone** du domicile

NATIO-VALEURS. UNE SOLUTION BNP.

La répartition de l'actif net au 28 septembre était la suivante : obligations françaises, 29,93 %; actions françaises, 34,65 %; obligations étrangères, 1,52 %; actions étrangères, 31,73 %; autres éléments d'actif net, 2,17 %; **DEMAIN** VOTRE RETRAITE! VOUS POUVEZ CHANGER

Après six ans de crise larvée ou ouverte des monnaies et de l'énergie, de sous-emploi per-sistant (en Europe occidentale du sistant (en Europe occidentale du moins), de faiblesse des investissements, d'irrégularités de la conjoncture, et partant de pessimisme des chefs d'entreprise—dont plus d'un a dû fermer la porte de plus d'une usine. — la nervosité est si grande qu'il aura suffi d'une vague coïncidence de date pour que. au début de ce mois, lorsque Wall Street connut en une semaine une baisse, certes en une semaine une baisse, certes importante mais après tout nullement catastrophique (— 6 % du samedi 6 au vendredi 12 octo-bre), on évoqua immédiatement le souvemir du « krach » dévasta-teur (bientôt suivi par plusieurs autres) du 24 octobre 1929.

De pu is que nous sommes installés dans la crise, qu'on est parfois tenté de dénommer la « drôle de crise » au vu des files de voitures et des statistiques de départ en vacances (d'été, d'hiver, de Pâques), on entend aussi — un peu moins au fur et à mesure que se multiplient les signes d'une détérioration en profondeur — une autre thèse selon laquelle toute ressemblance des événements qui se déroulent sous nos yeux avec ceux du passé sons nos yeux avec ceux du passe ne saurait être que fortuite ou superficielle. A telle enseigne que superficielle. A telle enseigne que le débat économique risque de tourner à la querelle historique, comme ce fut le cas pour le débat politique dans les débuts de la V\* République. Au lieu de se demander, comme on le faisait à cette époque-là, si l'arrivée au pouvoir du général de Gaulle était on non assimilable au coup d'éfat ou non assimilable au coup d'Etat du 2 décembre, on s'opposera sur la question de savoir si, dans un décur évidemment différent et dans des circonstances nouvelles, on est ou non en train de vivre la répétition de la crise la plus grave que le capitalisme avait jusqu'alors connue, celle dont l'effondrement de la Bourse de New-York avait, il y a un demi-siècle, donné le signal.

Sujet de discussion qu'il serait du reste vain d'espérer un jour trancher définitivement, dans la

mesure où les points de vue exprimés procedent de deux façons fondementalement diffé-rentes d'aborder la réalité, ellesrentes d'aborder la réalité, ellesmêmes incarnées par deux familles d'esprit hien distinctes. Les
uns essaient d'apercevoir le permanent à travers le fil constamment changeant des faits nouveaux qui constituent l'actualité;
les autres s'attachent au caractère irréductiblement original de
chaque situation particulière. Les
premiers sont guettés par l'esprit
de système, ou risquent de ne pas
accorder asses d'importance aux
facteurs nouveaux qui viennent
modifier le déroulement « normal » d'un processus (de crize par
exemple). Les seconds, à force de
se méfier des synthèses provisoires — ou explicatives seulement en apparence, — ont tendance à mettre bout à bout faits
et notations statistiques, et finalement à nier l'existence d'un lien
de causalité entre les phénomènes. de causalité entre les phénomènes. D'une époque à l'autre, les conditions dans lesquelles se dé-roule la vie économique ont pro-

fondément changé: ni le cadre institutionnel ni surtout le contexte politique et militaire ne sont les mêmes, et cela est de nature à influencer profondément le cours des événements. Le 30 janvier 1933, alors que l'Alle-magne comptait quelque six mil-lions de chômeurs, Hitler s'ins-tallait au pouvoir, ce qui signifiait magne comptant quenque six mistaliait au pouvoir, ce qui signifiait
entre autre chose que la
deuxième puissance industrielle
du monde rompait avec ce qui
restait après trois ans de crise, de
l'ordre économique et financier
international dominé par les
Anglo-Saxons, pour essayer d'en
construire un autre fondé sur
d'autres principes et d'autres objectifs. Lujourd'hui, le monde
capitaliste est infiniment moins
divisé contre lui-même, la principale raison étant la suprématie
militaire des Etats-Unis, sur lesquels repose la sécurité de l'ensemble. Beaucoup d'autres bouleversements sont intervenus depuis
lors, mais celui-là est, du point
de vue qui nous occupe, le plus
important.

#### Le modèle de la société d'aujourd'hui

le plus célèbre de l'époque, John Maynard Keynes, devait, un peu plus tard, bien résumer l'esprit de ce temps et du nôtre par sa boutade mille fois rapportée: « A long terme, nous serons tous morts.» Dans les siècles précédents, on aurait dit: « A long terme, nous serons tous remplacés par nos enjants on netits-Ces différences ne dolvent pourtant pas faire oublier que, sur les plans économique et sur-tout financier et monétaire, les mêmes facteurs de désagrégation mêmes facteurs de désagrégation sont à l'œuvre, à ceci près — et cette restriction est de grande portée — qu'ils se développent d'une façon tout à fait originale... à cause des perfectionnements apportés à la mécanique de l'inflation. C'est au lendemain de la première guerre mondiale, en Amérique du Nord, qu'a été forgé le premièr modèle de notre moderne société de consommation, avec ses qualités (Henry Ford I voulait que chaque Américain possède ce qui était jusqu'à lui considéré comme un luxe inaccessible au plus grand nombre : une voiture) et ses détauts d'ordre psychologique ou éthique (la surestimation du présent au détriment de la construction de l'avenir) et technique (le développement effréné du crédit, ce qui ces par nos enfants ou petits-Chronologiquement, les événe-ments se sont succédé, d'un demi-siècle à l'autre, dans un ordre différent. Dans le domaine

boursier, et, avec une netteté particulière, dans le domaine monétaire. Cela a pu contribuer à estomper de troublants paral-lélismes. Aux Etats-Unis et dans ielismes. Aux Etats-Unis et dans quelques autres pays, dont la France, tout se passe comme si la déroute de la Bourse avait eu lieu à notre époque, avant la première chute profonde de tension de l'activité économique (la récession de 1974-1975), alors qu'en 1929 tout a commencé avec la débàcle de Wall Street de la fin du mois d'octobre (cependant. pement effréné du crédit, ce qui permet précisément de consom-mer tout de suite ce que d'autres paieront plus tard). L'économiste fin du mois d'octobre (cependant, le sommet de la conjoncture avait été atteint en août). Ce jugement pourra surprendre. Au-cune séance de la Bourse n'a, au cours de la présente décennie, (pour ne pas remonter au-delà),

qui l'avaient précédée et qui allaient la suivre, au cours de laquelle « furent annulés en quelques heures tous les gatas des

quelques heures tous les gatns des douze metveilleux mois précédents (1) ».

Cependant, à y regarder de plus près, et à juger sur des moyennes (ce qu'il faut toujours faire avec précaution), les évolutions des cours ont été à New-York (et à Paris), sur une période de dix à guirge ans quesiment de dix à quinze ans, quasiment catastrophiques, ce qui a très cer-tainement entraîne des pertes tainement entraine des pertes énormes pour de nombreux in-vestisseurs, institutions ou per-sonnes privées. L'indice Dow Jones est aujourd'hui aux alen-tours de 810 : il était à la fin-de 1973 à 842, soit à un niveau plus bas qu'en 1986 (995) et net-tement au dessous du maximum tement au-dessous du maximum historique de 1051 atteint au printemps de 1973. Si on fait entrer en ligne de compte la baisse rapide du pouvoir d'achat paisse rapide du pouvoir d'achat du dollar intervenue depuis lors, les épargnants ont perdu en treize ans entre la moitié et les deux tiers de leur capital (beaucoup plus si on fait jouer la déprécia-tion du dollar vis-à-vis du franc suisse, du deutschemark, du yen... ou de l'or).

Doit-on penser que ces mouve-Doit-on penser que ces mouve

ments n'ont guère de significa-tion, sauf pour ceux qu'ils tou-chent directement, et qu'ils ne traduisent pas quelque tendance de fond de l'économie? Ce serait de fond de l'économie ? Ce serait pour le moins étonnant. On peut alors avancer l'idée que, dans le monde relativement inexpéri-menté des années 20 (on verra plus loin en quoi il manquait d'expérience). les profits d'une économie déjà dopée par une formidable expansion du crédit ban-caire ont pu faire illusion pencaire ont pu faire illusion pen-dant plusieurs années consécuti-ves. Et cela d'autant plus qu'une partie non négligeable de ces cré-dits servalent à financer la spé-culation boursière qui avait à l'époque pris aux Etats-Unis des formes particulièrement dange-reuses (les achats n'étant cou-verts que par de faibles mises de départ), ce jeu apparaissant comme le moyen le plus sûr et le moins fatigant de s'enrichir très rapidement. Au contraire, le marrapidement. Au contraire, le mar-ché plus sophistique de notre époque aurait, des la deuxième moitié de la précédente décennie, subodoré la détérioration progressive de la situation financière des entreprises, masquée par l'inflation. C'était lépoque où les théorieles de la gestion préco-(pour ne pas remonter au-dela), ressemblé, ni de près ni de loin, au fameux jeudi 24 octobre 1929 — le « jeudi noir », — bientôt suivi de la journée « terrible » du lundi 28, qui n'était qu'un avant-goût du mardi 29, la séance la plus dévastatrice de toutes celles ilation. C'était lepoque ou fréconisaient l'endettement systématique. Balsse au moins relative de la rentabilité du capital : c'est là un des facteurs qui ont toujours joué un rôle déterminant dans plus dévastatrice de toutes celles

### Après la fièvre de la spéculation

Il en est un autre qu'il est encore moins difficile d'identifier, car il provoque nécessairement des accidents : élévation brutale du taux de l'intérêt et faillites plus ou moins retentissantes, visibles si l'on peut dire à l'œil nu. Cet autre élément-clé de la survenance des crises, c'est précisément la respiration irrégulière du crédit, étant entendu qu'au rythme haletant de la course de fond, qui atteint son paro xysme à l'occasion d'un « boom » spéculatif comme celui de 1928-1929 ou 1972-1973 (au cours duquel les prix des matières premières ont été multipliés par deux, trois, quatre fois selon les cas) ou encore 1978-1979 (spéculation effrénée sur des devises, puis sur les mètaux precieux), risque de succèder la syncore cieux), risque de succèder la syn-

L'exemple le plus spectaculaire a été fourni il y a cinquante ans aux Etats-Unis par les vagues successives de faillites bancaires, celle d'octobre 1930 d'abord, qui emporta la plus grosse banque commerciale du pays, la Bank of United States — un nom malheureux, car il falsait de sa chute un tragique symbole. — puis celle de tragique symbole, — puis celle de mars 1931 dont les effets furent

Le Monde

ABONNEMENTS 6 mols 9 mols 12 mols

TOUS PAYS ETRANGERS PAR VOIE NORMALE 250 F 480 F 700 F 920 F ETRANGER (par messageries)

L — BELGIQUE-LUXEMBOURG PAYS-BAS 183 F 325 F 468 F 616 F

II. -- SUISSE - TUNISIE 236 F 426 F 612 F 406 F

Changements d'adresse défibitifs ou provisoires (de u x semaines ou pius): nos abonnés sont invités à formuler leur demands une sensine su moins

Joindre la dernière hands d'envoi à toute correspondance. Veuilles avoir l'oblignance de rédign tous les nous propres en capitales d'imprimerie.

avant leur départ.

bientôt renforcés par la crise du sterling de portée internationale; le tout couronné par la panique bancaire de mars 1933 à laquelle le président Roosevelt, à peine installé à la Maison Blanche, mit fin par une série de mesures exceptionnelles (après fermeture de tous les établissements pendant du jours) qui n'empéchèrent pas la disparition de deux mille banques : s'ajoutant à toutes celles qui avaient déjà péri dans les tourmentes précédentes.

Mème Milton Friedman, qui in-

Même Milton Friedman, qui în-Même Milton Friedman, qui interprête ces événements à la seule
et très insuffisante lumière des
statistiques, est obligé de reconnaître que la grave détérioration
du capital des banques (insuffisance des fonds propres par rapport aux engagements) avait
joué un rôle important dans la
débàcle. On n'avait pas encore
inventé à l'époque la fulte en
avant dans l'inflation. C'est ce qui ressort d'une com-

paraison entre deux séries d'évé-nements qui ont dominé la scène internationale dans les années 30 internationale dans les années 30 d'abord puis dans les années 70. Premièrement. la brutale liquidation du Gold-Exchange Standard au moment de la mise en flottement, le 31 septembre 1931, de la livre sterling, qui fait contraste avec l'évolution du système après la mise en flottement du dollar en mars 1973. Deuxièmement, la formidable contraction de l'endettement international entre 1930 et 1933, qu'on doit opposer à l'extraordinaire essor qu'a connu. au contraire, le marché des eurodevises à partir de 1974. Reste à savoir si on a reculè les échéances pour mieux sauter dans le vide.

PAUL FABRA. (1) Jonn K. Galbrath. la Crise économique de 1929. Analomie d'une calastrophe financière.

Prochain article :

L'APPEL DU VIDE



Ex. 1 ct H pur 10 x : 23,600 FF (HT) 1 ct G pur 10 X : 41,500 FF (HT) 1770 TOURNAL BY Leopoid 35ble Tél. 18...22 89 221581 - Ouvert tous les yours de 15h15 à 18h15, le samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h et sur R.V.

## Du 18 au 31 octobre 1979

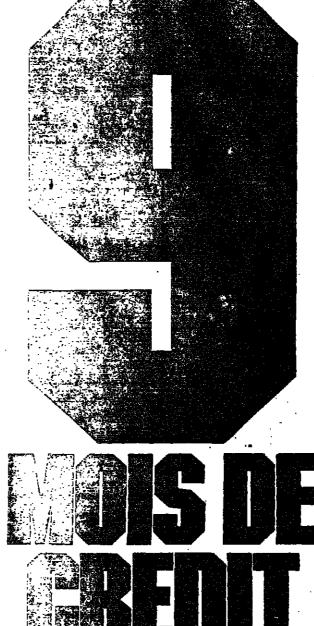

### Sur toutes les voitures d'occasion\*

Cette offre exceptionnelle est valable, après acceptation du dossier, du 18 au 31 octobre 1979, pour un crédit d'une durée égale ou supérieure à 9 mois.

Les 9 mois de crédit gratuit s'appliquent à toutes les voitures d'occasion cotées à l'Argus, quelle que soit leur marque.



Chez tous les Concessionnaires Citroën.

\*Le montant remboursé est égal à 9 fois la moyenne mensuelle des agios indiqués par le barème de la société de crédit, pour la durée totale du crédit choisi, sans assurance. Conditions de crédit offertes notamment par Sofi Sovac.

CITROENA, ... TOTAL

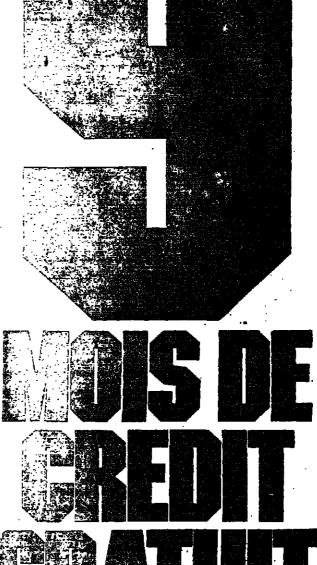

Pagne France 318 Page Victory 385 Page I.A.R.O. 224

ALEURS COME

totale du crédit choisi, sans assarance. Conditions de crédit offertes ent par Sofi Sovac, après acceptation du dos CITROËN A DECTOTAL

Chez tous les Concessionnaires Citroën.

Le montant remboursé est égal à 9 fois la moyenne mensuelle des

agios indiqués par le barème de la société de crédit, pour la durée

Des GS d'occasion plus sûres et plus belles

Plus sûres - plaquettes de freins avant neuves

Plus belles
- carrosserie personnalisée
- carrosserie personnalisée
- housses neuves sur sièges
- housses neuves sur sièges
- housses neuves de vitesses
- bandes de protection anti-chocs
- bandes de levier de vitesses
- souffiet de levier de vitesses

- système d'allumage neuf – palais d'essuie-glace neufs – balais d'essuie-glace neufs

Du 18 au 31 octobre 1979

route risiblement des trouter con second seconde le corbeile, l'affaire seconderie » (voir d'autre semblait pas être e ancie de la faiblesse persis

LES MA

PARIS 25 OCTOBRE

Calme et plus irrégulier

and des actions frances

en en en nettement

--- -- endi en pulme

on lindicoleur me-

restreents, tous to ies balanca, Bucha ne

to the course of the course of ane centaine sentement

ete réalisées per Signiquet, Primagaz.

Learne, S.E.B., C.E.M. Nord.

proportions equivolentes, La

faccatic Par contre, l'augmente per du pétrole par l'Al-ANSEE 2327 Phorison 1985, and

10.28 millions de la veille. 125 millions de la veille. 127 entre la hausse du loger 128 four le jour pacif

BOURSE DE PARIS

Cours Dernier précéd. cours

**VALEURS** 

LES MARCHÉS FINANCIERS PARIS LONDRES

**NEW-YORK** 

Lėger repli

25 OCTOBRE Avec la chute des prix du métal. les mines d'or se replient sur un très large front, vendredi matin, au Stock Exchange, Après leur récents dépression, les fonds d'Esta se redressent légèrement, tandis que les industrielles sont irrégulières. Une nouvelle tantative de redressement à avorté jeudi à Wall Street.
L'indice Dow Jones des valeurs industrielles, qui progressait un moment de plus de 5 points, a finalement terminé en repli de 2,90 points à 805,46, son plus bas niveau de l'année.

Le volume des transactions a légèrement diminué, tombant de 31,71 millions de titres à 28,70 millions. Calme et plus irrégulier Le marché des actions françaises est resté très calme, mais les cours se sont révélés nettement Dr (Guverture) (Goliars) 374 00 contro 391 80 plus irréguliers ce jeudi au palais 31.71 millions de titres à 28.70 millions.
Sur 1832 valeurs cotées au Big
Board, 808 ont reculé, 637 ont monté
et 437 sont restées inchangées.
«L'inflation du mois de septembre sera au moins aussi rapide qu'en
août». indiquent plusieurs économistes privées. «Le taux annuel
devrait être proche de 13% pour
1879 et 10% pour 1880», assure de
son côté M. Russel Long, directeur
du conseil pour la stabilité des prix.
Compte tanu de la portée de ces
décharation, le Big Board ne s'est
e pas trop mai comporté», disait-on
dans les travées... Brongniart, où l'indicateur ins CLOTURE | COURS tantané a terminé en progrès 25/10 marginal (+0.10 % environ). Dans des volumes d'échanges relativement restreints, tous les compartiments ont enregistré des hausses et des baisses, aucun ne se distinguant particulièrement dans un sens ou dans l'autre. De jait, sur 210 valeurs cotées à victurs au l'interment dans un sens ou dans cotées à victurs au l'interment dans un sens ou dans l'autre. De jait, sur 210 valeurs cotées à victurs au l'interment de l'in terme, une centaine seulement Ont progressé. Les meilleures performances de la séance ont été réalisées par (") En dollars U.S., net dollar investissement (1) En Dyres Mumm, Saupiquet, Primagaz, A.D.G., Comptoirs Modernes et **VALEURS** 24/16 26/i# Institut Mérieux (+ 4 à 7 %). En revanche, Cetelem, Prénatal, **NOUVELLES DES SOCIÉTÉS** Alona
A.I.1.
Beeing
Chase Manhartan Bank.
Do Foni da Hampurs.
Eastman Kudak
Exxon
Foru
Seperal Electric
General Foods
General Molers
Condyear
i.B.M.
LI.I.
Kennecatt J. Lejebure, S.E.B., C.E.M., Nord-Est et Hachette ont baissé dans SCHLUMBERGER. — Le bénéfice net du troisième trimestre 1979 a atteint 174 millions de dollars (+ 28 % par rapport au trimestre correspondant de 1978). Pour les neuf premiers mois (résultats de Fairchild inclus), le bénéfice net ressort à 463 millions de dollars (+ 27 %). 40 7, 8 35 1 8 38 1,4 50 1,8 56 ... 37 3,4 47 ... 58 1,8 des proportions équivalentes. Le marché éprouve visiblement des dissicultés à trouver son second souffle. Abondamment commentée autour de la corbeille, l'affaire de l' « escroquerie » (voir d'autre part), ne semblait pas être a l'origine de la faiblesse persis-AMAX. — Bénéfice net pour les neuf premiers mois de 1979 ; 262,3 millions de dollars contre 99,2 millions un an plus tôt. tante du nombre des ordres I.T.1 ..... Kennecatt d'achats. Par contre, l'augmenta-COMPAGNIE DU MIDI. — L'exercice clos le 31 août 1979, d'une durée exceptionnelle de huit mois, s'est soidé par un bénélice net de 76,55 millions de francs (+ 20,59 millions de francs (+ 20,59 millions de francs de plus-values de cession). Le dividende global a été fixé à 34,75 F contre 22,50 F. tion des prix du pétrole par l'Algérie, et les noires perspectives èconomiques en visagées par l'INSEE pour l'horizon 1985, ont pu « refroidir » quelques donneurs d'ordres. d'ordres.

Sur le marché de l'or, tandis que la tendance londonienne était à la baisse, le lingot a progressé de 195 F à 53 995 F (pour rattraper le retard de la veille) tandis que le napoléon s'est effrité de 0.20 F à 434.90 F.

0.20 F à 434.90 F. Le volume des transactions sur ce marché a atteint 10,28 millions de francs contre 9,35 millions de la veille. A noter enfin la hausse du lover COMPAGNIE ELECTRO - FINAN-CIERE. — Bénéfice net de l'exercice 1378-1979 : 28.45 millions de francs. Dividende global : 30 F contre INDICES QUOTIDIENS (INSEE, base 100 : 29 dec. 1978) 24 oct. 25 oct 28.50 F. Valenrs françaises .. 116,6 116,7 Valeurs étrangères .. 128,8 129,3 C° DES AGENTS DE CHANGE (Base 100 : 29 déc. 1961) HUTCHINSON-MAPA. — Bénéfice net du premier semestre de l'exercice 1979 : 9,99 millions de francs. Indice génétal ..... 101,7 102,3 COURS DU DOLLAR A TOKYO A noter enfin la hausse du loyer de l'argent au jour le jour passé de 11-1/2 % à 11 7/8 %. Taux du marché monétaire 25/18 | 26 10 

Period pol Brass. Onest-Air. 56 16 154 724 135 11 305 Actions France... Actions Sélec.... Andificandi..... A.E.F. 5000.... Clause. Clause. Macag. Agr. 1nc. (M) Mimst... Padang. Safius de Midi... 310 79 Trailer...... 316 79 19 10 77 . A\_I\_I\_O.
America-Valer
A\_I\_I\_O.
America-Valer
America-Vale 956 | BED POP.Espanel. 183 50 B. M. Mexiques... B. Régi. luter... 954 | Bell Canada... 48 70 Aliment Essentiel 308
Alimbroge 199
Ranaula 199
Fromzerle Bel 186 90
Cedis 599
Kai, Chambeurey 545
Catradel 525
Esconemats Centr 525
Euremarche 6/1
From. P.-Renard 485
Essentiel 199
Estentiel 199
Es 88 45 . 32308 139 69 32 15 60 10 50 35 61 113 86 118 158 450 8 40 Part. Ladastria... De Bears (port.)... Dow Chamical.... Dresdatt Baak... 181 121 58 461 12 88 44 28 Francie. Bestion Renders. Gest. Séi. France. I.M.S.I. Indo-Sunz Valeurs Femmes &'Asj... 143 145 41 58 59 70 145 90 287 68 164 381 145 38 41 29 59 58 146 295 159 293 Mors..... 193 50 965 700 372 154 196 952 885 368 155 Radiologie. SAFT Aco. fixes... S.L.N. (-R.A.... Tél. Ericssum.... 125 79 298 89 128 18 339 58 217 32 207 46 268 96 266 76 343 92 328 32 334 47 313 30 Parities Gestjon. Pierre levestiss. Rethschild-Exp. Secor, Mobilière Olivetti.
Pakkoeti Holding
Petrafina Gaussia
Pfizet Inc......
Phomba Asseriana
Piretti
President Stayn.
Procter Gaussia. L. Trav. do l'Est. 6 20 Herilcy..... Lambert Frères... S.F.L. FR. of ETR. 140 874 385 196 338 315 225 50 238 123 127 138 50 137 40 80 48 1 412 81 354 85 246 45 235 27 118 ... 196 72 50

Cours Dernic

**YALFURS** 

... LE MONDE - Samedi 27 octobre 1979 - Page 41

75 171 80 171 40 365 356 378 371 309 304 225 ... 225 ...

VALEURS

YALEURS Cours Dernier

SICAY

1.5

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                          |                      |                                                                             | عائدي بريادي                             |                                                                   |                                           | Sziwapt et Brice.                                       | 206              | 218 "                 | FIDATERS                                                              | 12 50            | <i>"</i>                    | Shell tr. (port.).                                                              | 31 3                        | Unigesties                                 | 263 8!                     | 242 30                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| BOURSE DE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PARIS                                                  | •                        | 25                   | OCTO                                                                        | BRE                                      | - COM                                                             | PTANT                                     | Savolsiespe<br>SMAC Acierold<br>Spie Batignolles.       | 23 58<br>93      | 87<br>93              | (Ly) Gerland                                                          | 137/ -           | 340<br>!25 -<br>!13<br>!278 | S.K.F. Altiobolog. 5<br>Sperry Rand. 18<br>Strel Cy of Can. 5<br>Stiffentoin. 4 | 30 182 31<br>93<br>78 40 51 | Unitezace                                  | 428 17<br>163 56<br>293 27 | 489 42<br>(56 14<br>278 97      |
| VALEURS   % % du                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | VALEURS                                                | Cours<br>précéd.         | Dernier<br>cours     | VALEURS                                                                     | Cours Dernier<br>précéd. cours           |                                                                   | Cours Dermier<br>précèd. cours            | neulop                                                  | 83 20 E          | 197 191               | Ripollo-Georget<br>Rousselot S.A<br>Scotro Réculies                   | 528<br>210       | 533<br>205 20               | Tenneco.<br>There Electrical. 3                                                 | 152 21<br>50 37             | Val-Ohr. (Vernes),<br>  Vaiprein. (Vernes) | 1778 22<br>1185 04         | 1788 81<br>1789 83<br>1147 04   |
| 3 % 34 90 8 205<br>5 % 52 28 3 658                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | S.P.E.B                                                | 2(6<br>559               | 213<br>559 .         | Locaball<br>Locaball immob                                                  | . 323 49 323 40                          |                                                                   |                                           | Comiphes                                                | 1 1              | 124                   | Synthetabe<br>Thomas Multi                                            | 58               | 126<br>60                   | Vaai Reets 15                                                                   |                             | Wortes lovestiss.                          | 217 64<br>293 86           | 284 E3                          |
| 5 % 1920-1960   151                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Altarien. Banque<br>Banque Hervet<br>Bose Hypst. Eur   | 200                      | 368<br>268 28<br>278 | Loca-Expansion .<br>Locatioancière .<br>(Ly) Lyon Dep. Ci<br>Marseille Crèd | 199 199                                  | U.G.L.M.O                                                         | 172   179 35                              | Gaumont<br>Pathé-Glaima<br>Pathé-Marcuni<br>Tour Eiftei | 75 ··            | 568 .<br>73 80<br>168 | Uffiner S.M.D<br>Agasbe-Willet<br>Files features<br>Lainters-Rochalz. | 483<br>(8        | 102<br>  485<br>  18        | West Rand                                                                       | 147 8<br>14 1               | 5}                                         |                            |                                 |
| FED. M. ED.67.86(108 9 410                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bose Nat. Paris (Li) 8. Scale Oup Bances Words.        | 258 .<br>115             | 258<br>115           | Paris-Réescompte<br>Séquapaise Bang.<br>Sicotei                             | 357 60 360<br>262 265                    | ijo, (mm. França)<br>Acier lavestiss.                             | 215 50 215 80<br>115 115                  | Atr-Industrie<br>Applic, Mecas                          | 31 58<br>27      | 3f 50<br>27 IB        | Ropalière<br>Sausi-Frères<br>M. Chambon                               | 310<br>25<br>180 | 310<br>80 .                 | Emprinet Young                                                                  |                             | Credister                                  | 223 73                     | 213 5B                          |
| Emp. 8,80 % 77 188 82 3 751<br>Emp. 9,80 % 78 94 69 2 838<br>E.D.F. 6 1/2 % 122 2 824                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | C. Greaft Cafe                                         | 52 05                    | 52<br>340            | SLIMIRCO<br>Ste Cent. Bang<br>Ste Genérale                                  | 340 340<br>70 70<br>240 50 240 50        | Abellie (Gie (nd.).<br>Applic. Bydraul.                           | 351 365<br>278                            | Arbel                                                   | 176              | _                     | Gts. Maritime                                                         | 43, 59           | 43 50                       | HORS CO                                                                         |                             | Financière Privée<br>France-Entrept        | 432 28                     |                                 |
| E.B.F. 8 % 1960.] 3 462                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Creditel<br>Cred. 640. ind.                            | 145 .                    | 145<br>260 -         | SOFICOMI<br>Sevadali<br>UCIP-Ball                                           | 350 341<br>130 50 130 50                 | Artois                                                            | 180 10 185<br>182 . 405<br>120 . 121      |                                                         | 162 80<br>264 20 |                       | Beimas-Vieljeux.<br>Nat. Navigation<br>Navale Worms<br>S.C.A.C.       | 75<br>106        | les                         | Intertactulons 70<br>Sicemecip 29<br>Alser (6                                   | 18 204 1                    | Gestion Mobilitre<br>Mondial Invest        | 213 47                     | 203 79                          |
| VALEURS précéd cours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Credit Lyaquais, .<br>Electro-Banqua .<br>Eurobail     | . 297 .<br>171<br>150 58 |                      | — (COL coov.)<br>Coltail<br>Un. lad. Crédit<br>Cie Foncièra                 | 305 . 384 86<br>283 282                  | (NY) Champer<br>Char Rénn. (p.)<br>Comindus<br>(Li) Dév. R. Mard. | 115<br>3750 3889<br>546 528<br>145 145 58 | De Dietrich                                             | 360 .            | 530<br>360<br>505 ··  | Steem<br>Tr. G.I.T.R.J.M                                              | 135              | 146<br>300<br>136           | Seeq. Fle. Sur 31<br>Cellulese Ple 2                                            |                             | Oblisem<br>Optimization<br>Skar 5 000      | 221 65                     | 211 60                          |
| Ch. France 3 %. 202 50 205                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Figancière Sofai.<br>Fr. Cr. et B. (Cle<br>France-Rail | 36Z                      | 368                  | C.G.V                                                                       | 253 . 253<br>768                         | i 1                                                               | 1                                         | Forges Strasbourg<br>(LI) F. B.M. cb. fet               | 187              |                       | i                                                                     | d <b>49</b> 50   | 42<br>248 58                | lèna ludustrie (i<br>Métail, Minière                                            |                             | S. L. Est                                  | 540 08                     | 477 40                          |
| Ass. Gr. Paris-Vie 1950 u 1959 d<br>Concordo 370 387                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Hydro-Execute<br>Improbal B.L.P.                       | 18 58<br>222             | 18 50<br>222         | fonc. Lyuntaise<br>immob, Marseille<br>Leuvie                               | 1000 . 1000<br> 518  515 .<br> 312   328 | Fin. Bretagne<br>Fin. Ind. Saz Eater<br>Fin. et Mar. Part.        | 58% 598<br>52 50 82 60                    | Frenkel<br>Heard-U.C.F<br>Jacqur                        | 103 78<br>285    | 193<br>280 .          | La Bresse<br>Degramont                                                | 164              | 162                         | Tabel D E D                                                                     |                             | Silvairance<br>Silvam<br>Silvarente        | 172 85                     | 142 14<br>184 25                |
| Epargne France   318   319   319   319   325   325   326   327   328   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329   329 | (mmebatique<br>(mmofice<br>(nterbail                   | 268<br>219 90            | 260<br>225 20        | Foncing                                                                     |                                          | La Mura                                                           | 790 880<br>57 58<br>240 242               | Lachaire                                                | 279              | 283                   | Haves                                                                 | 25i<br>420       | 466<br>255<br>428<br>230    | Total C.F.B                                                                     | 1                           | Silvinter<br>Sogiace<br>Sogiater           | 149 73<br>134 68           | 142 84<br>128 57                |
| GAM (S16) Centr.   884   588                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | — (cdi, coov.j.<br>Laffitte-Bal)                       | 192                      |                      | Gr. Fig. Coustr                                                             | 187 10 198 .                             | Cie Mareceles                                                     | 119 119<br>33 34 30                       | Métal Béplayé                                           | 278              | 278                   | Lyan-Alamand                                                          | 336              | lit .                       | Referite NV 22                                                                  | <b>30</b> { 225 34          |                                            |                            |                                 |
| Compte teny de la briéveté de d<br>comptète dans les danuéres é<br>dans les cours Elles sont corrigé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ditions, des erre                                      | OTS PAUL                 | ent par              | oes bigurêr                                                                 | M                                        | ARCH                                                              | łÉ /                                      | A TE                                                    | RN               | A E                   |                                                                       | das va           | iners 21                    | n décidé, à titre exp<br>mant êté l'objet de tra<br>ouvent pins garantir f      | rsactions (                 | 15 TO 14 B. 15 TR                          | 14 L X                     | Ren, pa<br>1. Peur<br>85-cyldi. |

| Į | Compte teny<br>complète da<br>dans les com | 88 Bm2 | dan kira | Aditions. | des erreu | rs severat | 92rtos | 비 |
|---|--------------------------------------------|--------|----------|-----------|-----------|------------|--------|---|
| ı | -                                          |        |          |           | Comet.    |            |        | _ |

| <br>_ | <br> |    |  |    |  |
|-------|------|----|--|----|--|
|       |      | ΗÉ |  | EF |  |

| La Chambre<br>petation des<br>cette raisen, | symblicals | a 465166, | à titre 4 | spérimental,<br>transactions |   | après la ci<br>5 et 14 s.<br>cours de l'ap | jura, ja<br>38. řest<br>řěs-glál. |
|---------------------------------------------|------------|-----------|-----------|------------------------------|---|--------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                             |            | الموال    |           |                              | 1 |                                            | Jan                               |

| IS 186 COURS !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | iles sout                                                                                                                                  | ortgåes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | dàs la                                                                     | leo demain.                                                                                 | dens la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | premiert édi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | tigh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                                   |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                         | CEIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | POUTUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 1992 (2                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    | exactitusa de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 450 SIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Therition VALEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | JRS clotur                                                                                                                                 | Premier<br>cours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Darnie:<br>cours                                                           | Compt.<br>premier<br>cours                                                                  | Compen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (4/14 81182                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Prieid.<br>citure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | mier Compt.<br>premier<br>coers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Compa                                                                                                                                                                                        | " NATELIBE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Prioid.<br>eliture                                            | Promier<br>Sours                                                                                  | Dernier<br>cours                                        | Compt.<br>premier<br>cours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Compan-<br>sation                                                                                                                                                                       | VALBURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Préséd.<br>elôtare                                                  | Premier<br>sours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Deceler<br>Cours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Compt.<br>premier<br>cours                                                                                                                                                                                                                         | Compan                                                                             | VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Prácád.<br>clátura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Premier<br>court                                                |                                                                 | court<br>premier<br>court                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 30 4,5 % 18' 56 C.N.E. 3' 6' Afrique D. Air Luquid 3. Alx. Part I. Alx. Super 2. Alx. Part I. Alx. Super 2. Alx. Part I. A | 70                                                                                                                                         | 418   418   418   418   418   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419   419 | 419 84 174 84 174 84 184 859 139 54 185 55 185 185 185 185 185 185 185 185 | 405 95 172 95 180 411 582 130 42 182 183 184 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185        | 215 255 255 257 258 258 258 258 258 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 | EM-Aguitaina — (cerlitic.) — (cerlitic.) E 1. Leftbyre Essilot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 225 349 240 251 326 98 952 432 430 51 50 277 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 | 279 98 27<br>270 27<br>53 5<br>53 6<br>121 12<br>209 10 20<br>210 21<br>140 89 14<br>223 26 14<br>324 26 32<br>191 5<br>55 50 5<br>56 50 6<br>738 88<br>1143 50 14<br>124 19<br>124 19<br>125 19<br>126 19<br>127 19<br>128 18<br>128 18<br>128 18<br>128 18<br>128 18<br>128 18<br>128 18<br>128 18<br>128 18 | 3 19 329 56 31 330 331 330 331 330 331 331 331 331                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 91<br>175<br>115<br>306<br>107<br>98<br>130<br>155<br>275<br>230<br>230<br>380<br>98<br>235<br>360<br>108<br>85<br>220<br>171<br>280<br>275<br>275<br>275<br>275<br>275<br>275<br>275<br>275 | Herret, Cal., Ulida-Caby., Opti-Paribas. Paris-France. Percepting. P. U.R., Opti-Paribas. P. U.R., Opti-Paribas. P. U.R., Opti-Paribas. Permod-Ric., Perret (obl.). Permod-Ric., Perret (obl.). Permod-Ric., Perret (obl.). Pizza-Ania. Politat Politat Politat Presser-Cita. Presser-Cita. Presser-Cita. Printangez (obl.). Radiotech. Saffia (Fs0). Radio Fp1. Radio-Politat. Si-Printangez (obl.). Radiotech. Saffia (Fs0). Radio Fp1. Radio-Politat. Si-Printangez (obl.). Radiotech. Saffia (Fs0). Radio Fp1. Radio-Politat. Si-Printangez (obl.). Radiotech. Saffia (Fs0). Radio-Politat. Si-Printangez (obl.). Radiotech. Saffia (Fs0). Radio-Politat. Revision Fp1. Radio-Politat. Revision Fp2. Radio-Politat. Revision Fp3. Radio-Po                                                     | 105 58<br>128 52<br>207 271                                   | 339 50<br>107 50<br>65 243<br>243<br>244 227 59<br>291<br>255 256 256 256 256 256 256 256 256 256 | 448<br>598                                              | 93 \$0<br>177<br>179<br>179<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 255 338 171 185 13 115 156 13 1157 124 224 235 236 162 113 115 115 115 115 115 115 115 115 115                                                                                          | Ibomise Er.  (Bbl.)  (LS.  (Bbl.)  (LS.  (Bl.)  (LS.  (Bl.)  (Bl. | 1556                                                                | 115 20 110 20 110 20 110 20 110 20 110 20 110 20 110 20 110 20 110 20 110 20 110 20 110 20 110 20 110 20 110 20 110 20 110 20 110 20 110 20 110 20 110 20 110 20 110 20 110 20 110 20 110 20 110 20 110 20 110 20 110 20 110 20 110 20 110 20 110 20 110 20 20 110 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 216<br>259<br>278<br>170<br>184 20<br>185 20<br>185 20<br>198 20<br>19 | 13 58<br>115 29<br>728<br>108 97<br>729<br>109 10<br>802<br>127<br>23 88<br>233 39<br>412<br>233 39<br>412<br>25 86<br>13 70<br>148 19<br>13 19<br>13 19<br>14 19<br>15 19<br>15 19<br>16 19<br>17 19<br>18 19<br>18 58<br>18 58<br>18 58<br>18 58 | 2/16                                                                               | Bea. Motors. Suidificits. Suidificits. Marmady. Mitachs: Abification. Machast Abification. Machast Abification. Machast Abification. Machast Abification. Machast Abification. Machast Abificity. Machast Corp. Machast Corp. Machast Abificity. Machast Corp. Machast Corp | 22 80<br>44 60<br>295 35 19<br>295 35 19<br>295 195 18<br>195 545<br>545 36<br>136 78<br>136 78<br>136 78<br>136 78<br>137 30<br>24 50<br>31 80<br>31 80<br>33 75<br>463 80<br>183 80<br>184 80<br>185 80<br>1 | 48 45 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4                         | 22 20 42 553 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20             | 42 20<br>44 50<br>280 31 78<br>78 98<br>262 21<br>271 28<br>291 19 19<br>9850<br>49 75<br>108<br>316<br>317 40<br>318<br>319 32<br>319 |
| Cus Meas Cus Meas Cus Index Cus Index Cus Same C | str. 308<br>.) 321<br>146 5<br>158 5<br>ire. 329 5<br>345<br>.) 388                                                                        | 315 55<br>325<br>148 56<br>153<br>1329                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 318<br>325<br>148 56<br>158<br>329<br>345<br>388 20                        | 320 · 325 · 147   155 I 9 329 · 343 · 388 I 0 · 400 · ·                                     | 2200<br>218<br>668<br>3480<br>435<br>52<br>529<br>819                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | — (obl.)<br>Lacatrance<br>Locadas<br>L'Oreal<br>obl. conv.<br>Lyonn. East<br>Hagn. Bull<br>Hass. Phenix<br>(Ly) Majer<br>Mar. Wendel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2280<br>211 90<br>421 50<br>578<br>3490<br>433<br>62 50<br>526                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2200   2200<br>212   211<br>428   19   42<br>678   67<br>3499   349<br>439   349<br>62 78   6<br>534   63<br>818   81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2200 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 2 | 788<br>770 .<br>25 .<br>177 .<br>725 .<br>131<br>415 .                                                                                                                                       | Ruche-Pic Ruc imp Sacilor Sagem Sajur-Gobala. SAT Saulues Saulues Saunier-Buy. Saunier-Eury.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 780 - 789 - 25 80 179 734 - 132 40 435 50 90 179 232          | 720<br>770<br>26<br>177<br>131<br>450<br>174                                                      | 728 .<br>770 .<br>26 .<br>177 .<br>751<br>131           | 720 · 768 ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CO1                                                                                                                                                                                     | ica Electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CHA                                                                 | NG/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TOPOS<br>COPOS<br>COPOS<br>COPOS<br>COPOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | A BES<br>Sétaché ;<br>SURS des E<br>AUX CUIC                                                                                                                                                                                                       | I IO                                                                               | Camble Curp.  GHS FERMES  RESEMBLE : 6  MARCI  MOUDIAITES E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SEDLEM<br>SEDLEM<br>roll deta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EWI ICHI                                                        | DE L                                                            | OR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Gred. Cen  Gred. Cen  Gred. Cen  C.F. Linin.  Crist Asi  Cred. Hall  Cred. Cen  Cred. Hall  Cred. Hall  Cred. Cen  Cred. Hall  Cred. Cen  Cred. | J. 230<br>483<br>483<br>483<br>483<br>483<br>127<br>127<br>128<br>127<br>124<br>124<br>134<br>134<br>134<br>134<br>134<br>134<br>134<br>13 | 254 50<br>129 80<br>134 56<br>356 60<br>232<br>428<br>8 486                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 129 86<br>134 56<br>356 60 18<br>67 222<br>426                             | 228<br>481<br>254 50<br>130 50<br>134 50<br>184 50<br>382 50<br>234 50<br>425<br>474<br>460 | 485<br>505<br>1120<br>7500<br>51<br>850<br>570<br>750<br>600<br>605<br>835<br>435<br>285<br>205                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Mar. Gb. Reu. Martell — (ed.). Mal. Teteph. Martell Met. Ray. N. Michelo B. — gbl.). Michelo B. — gbl. | 514<br>501<br>1188<br>7580<br>51 ED<br>248<br>567<br>755<br>505<br>607<br>85 20<br>430 (8<br>281 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 850 855<br>567 . 56<br>765 . 76<br>508 . 59<br>517 61<br>685 65 8<br>85 95 8<br>450 47<br>281 . 28<br>205 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 518<br>518<br>1055<br>7888<br>20 548<br>557<br>765<br>508<br>505<br>505<br>684<br>684<br>280<br>280<br>280<br>280                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 185<br>48<br>230<br>183<br>538<br>279<br>245<br>135<br>127<br>127                                                                                                                            | Schneider S.C.O.A. Gebl.J. Sch. Schimeg S.I.A.S. Sign. E. El. Sign. E. El. Sign. E. El. Sign. E. Sign. Sign. E. El. Sign. El. Sign. El. Sign. El. Si | 45 19 89 184 99 570 539 280 241 50 132 176 50 325 272 235 725 | 46 50<br>89<br>240<br>164<br>279<br>844<br>243<br>1238<br>179<br>325<br>278 58                    | 108 78 28 28 164 10 377 524 281 1220 179 50 238 724 125 | 242 28 242 28 243 384 545 545 68 243 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 38 123 | Etats-Usi<br>Allemajan<br>Baigi qua<br>Pays-Bas<br>Banemari<br>Borvega<br>Grande-Bi<br>Igalia (1 i.<br>Suessa (1 ii.<br>Suessa (1 ii.<br>Autricias<br>Espagne<br>Portugal<br>Causatz (1 | 5 (F 1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 14 57<br>211 11<br>84 22<br>8 90<br>254 44<br>32 53<br>8 33<br>8 33 | 25 4<br>70 234<br>71 24<br>10 211<br>10 88<br>12 8<br>12 8<br>13 25<br>15 25<br>16 88<br>18 32<br>18 32<br>1 | 226<br>510 2<br>584<br>140 2<br>170<br>588<br>929<br>938                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 118   22     2   2   2   2   2   2   2                                                                                                                                                                                                           | 4 328<br>41 14 568<br>14 568<br>82 580<br>82 580<br>9 356<br>4 890<br>80<br>82 588 | Or fin (kilo en<br>Or fin (en ling<br>Pièce français<br>Pièce français<br>Pièce kuisse<br>Onles latins (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Barra) 8(1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5385<br>5380<br>431<br>31<br>38<br>37<br>46<br>295<br>113<br>72 | 51 52 53 54 55 54 55 54 55 6 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 5 | 25 10<br>1758<br>1995<br>434 90<br>315 10<br>384<br>374 58<br>464<br>1130<br>1722 50<br>1149<br>379 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

**UN JOUR** 

3. ETRANGER

4. EUROPE

DIPLOMATIE

5. PROCHE-ORIENT

semblée pationale

AFR!QUE

6 à 8. POLITIQUE

18 - 11. SOCIETÉ

12-14. EDUCATION

RELIGION

15. INFORMATIONS

SERVICES >

9. OUTRE-MER

DANS LE MONDE

IDÉOLOGIE : - Entre

jungle et la fourmilière »,

par Claude Legoux; « Vues

et revues », par Yves Flo-renne ; « Le sabre de Didi », par Gabriel Matzneff.

LES SUITES DU PROCES DE

PRAGUE : M. Fiterman re-

TÉMOIGNAGES : « Un procès

truqué, un climat de calom-

nie », par J.-Y. Potel ; « La

peur est dans le camp de

ceux qui répriment », par Patrice Chéreau.

- CHINE : condomnation à

mort pour crime politique.

La remise des lettres de créance à l'Elysée : l'ambas-

sodeur d'Algérie souligne les

raisons d'une entente = tant sur le plan bilatérial qu'in-

NICARAGUA : l'Assemblée

générale des Nations unies

faveur d'une aide à la re-

Le débat budgétaire à l'As-

- La tension sociale en Marti-

Des habitants de Sèvres contre

l'installation d'un centre d'accueil pour handicapés.

JUSTICE : les deux C.R.S.

auteurs de la « bavure » d'Annecy condamnés en ap-

< A quoi servent les parents

d'élèves ? », un point de vue de Paul Granier.

LA MAISON : moubles sur

La préparation des Jeux olympiques : le bilan de la

politique du sport d'élite.

LE MONDE DES LOISIBS

ET DU TOURISME

A bord de la « Sereine » bateau des Glénaus.

Après le Salon du cycle : la e petite reine » au laboratoire.

Thermalisme: Hippiame; Phi-latélie; Plaisirs de la table;

- Au Salon de l'audiovisuel

— CINEMA : la Croisade .100

dite, d'Andrzej Wajda,

chez les Lombards.

33. ÉQUIPEMENT

34 à 40. ÉCONOMIE

- JAZZ : Chaptemps reçoit

- INSTITUT : la séance publi-

que des cinq Académies.

Le centre commercial

AFFAIRES : M. Henri Barre

succède à M. Yves Malélot

à la présidence des Banques

pour coordonner l'action re-

- SOCIAL : la C.G.T. propose une rencontre à la C.F.D.T.

LIRE ÉGALEMENT

RADIO-TELEVISION (16) Annonces classées (32 et 33); Carnet (18); « Journal official »

(15); Loto (15); Météorologie (15); Mota croisés (15); Bourse (41).

Le numéro du - Monde

daté 26 octobre 1979 a été tiré

à 582 700 exemplaires.

les bouleversements à venir.

28 à 31. CULTURE

La sécurité en montagne le prix de l'imprudence.

PAGES 19 A 27 Les Américains s'emballent pour les croisières.

Lyon — Malgré la grève quasi totale, mercredi 24 octobre, des personnels du groupe Progrès-Dauphine, les représentants de l'intersyndicale n'ont pu obtenir une rencontre simulianée avec MM. Jean-Charles Lignel, P.-D.G. du Progrès, et Jean Gallois, directeur général du Dauphine libéré. En revanche, ils ont obtenu que les alliés d'hier se prononcent sur un même texte. En répondant - longuement et

e La rupture constitue un fait définitif et irréversible », écrit M. Jean-Charles Lignel dans sa réponse à l'intersyndicale. C'est réponse à l'intersyndicale. C'est très clairement confirmer la fin d'une époque : les représentants du personnel devront négocier avec deux directions distinctes. Ce fait ne semble pas entamer la fermeté de l'intersyndicale, dont les représentants, très minoritaires, de F.O. — qui n'avaient pas appelé à la gréve de mercredi, — ont été exclus. La déiégation avait tente de placer la négociation sur son terrain en demandant aux deux directions de s'engager sur le même texte. de s'engager sur le même texte. Elle a demandé à MM. Richerot, au nom du Dauphiné libéré, et à M. Lignel, au nom du Progrès, de signer un texte où les deux diri-

« S'engagent par la présente à garantir l'emploi aux mêmes conditions que présentement (salaire, anciennété, avantages acquis) à tous les membres du personnel travaillant dans les sociétés (de service);

» La répartition éventuelle de ces personnels dans d'autres so-ciétés devrait être débattue et faire l'objet d'un protocole d'ac-cord avec les organisations syn-dicales représentées au sein de l'intersyndicale du groupe Pro-grès - Dauphiné... »

#### « Ouverture de négociations immédiates »

Pour sa part, M. Jean-Charles Lignel, s'il n'a pas paraphé ce texte, a fait connaître sa réponse sur le fond du problème par écrit, jeudi 25 octobre en début de soi-rée. Justifiant tout d'abord les raisons de son refus de négocier en présence des dirigeants du Dauphiné libéré — qui « espé-Dauphinė libėrė — qui a esperaient, selon lui, par le biais de nėgociations à trois, passer l'éponge sur un passé dommageable pour le Progrès » — M. Lignel se situe sur un plan plus concret. Après avoir indiqué que a la déconcentration débouchera à brève échèance sur des créations d'emplois », le nouveau patron du Progrès avance des propositions pour a tous ceux qui propositions pour « tous ceux qui seront lies au Progrès ». Il propose l' « ouverture de négociations im-médiales (...) qui se poursuivront au fur et à mesure que le Progrès se trouvera libére de ses obligations contractuelles vis-à-vis chacune de ces sociétés (du groupe) et qu'il seru donc en mesure de proposer des emplois ». « Arrètons le principe, poursuit M. Lignel, que toute personne en-gagée entrera au service du Pro-grès aux conditions actuelles de

son emploi et avec le bénésice de son ancienneté. » Enfin le Progres s'engage à embaucher, à la fin des opérations, la moitié des effectifs globaux du groupe, soit mille cinq cents per-

Signe des temps nouveaux dans Signe des temps nouveaux dans la presse quotidienne Rhône-Alpes : les titres du groupe présentent leurs analyses à leurs lecteurs. Pour le Progrès, un encadré occupe la moitié de la page une. Sous le titre a Rupture des accords Dauphiné-Ilbéré - Progrès de Lypn ou la force des ecrits s. de Lyon ou la force des ecrits » le quotidich lyonnais reproduit en parallèle les conclusions des deux sociétés éditrices qui avaient souhaité un arbitrage juridique. Le Journal Rhône-Alpes publie, à la « une », un nouvel éditorial d'Henri Amouroux qui renvole à une lettre du 14 octobre signée par M. Louis Richerot, P.D.-G. du Daumhie Michiel donc legale d' Marne-la-Vallée est victime des difficultés de la ville Dauphiné-libéré, dans laquelle il indiquait sa « volonté d'assurer le

maintien intégral de l'emploi et de garantir les salaires et droits acquis à ce jour » (le Monde du 26 octobre. Quant au quotidien grenoblois et a son édition lyonnaise, une manchette explique à la cune » « Pourquoi nous n'avons pas paru ». En dernière page, l'expli-

cation de cette proposition : « Le Dauphiné libére veut main-tenir les accords de 1970. Il le veut d'abord par respect de la parole donnée. Il le veut ensuite dans l'intérêt même des journaux de la région. Il le veut enfin et surtout afin de maintenir l'em-ploi. (...) On n'a pas le droit de jouer au poicer avec le travail ni la peine des hommes. 3

Cette dernière formulation sera très vraisemblablement mise en opposition par les dirigeants du Progrès avec les termes de l'assi-gnation décidée par le Dauphiné libéré, le 15 octobre dernier.

ABCDEFG Sur le terrain, la situation n'est

LE CONFLIT « PROGRÈS-LE DAUPHINÉ >

La rupture est irréversible

De notre correspondant

par écrit — le premier, M. Lignel s'est engagé « à ce que, à la fin des opérations, le Progrès ait embauché la moitié de l'effectif total du groupe, soit mille cinq cents personnes».

M. Jean Gallois, après une nuit de réflexion et d'étude des pro-

positions syndicales, devait répondre, ce vendredi 26 octobre à l'inter-syndicale qui fonde toujours son action sur la « garantie de l'emploi et des avantages acquis ».

pas encore décantée. Paradoxe : la lettre-réponse de M. Jean-Charles Lignel, qui a été dans l'ensemble bien accueille par l'intersyndicale (« C'est une proposition concrète qui nous intéresse beaucoup», commentait une de ses porte-parole), ce qui n'a pas empêché que la sortie du Progrès, ce vendredi, ait été longtemps compromise. En effet, le personnel de la société Data-Presse a poursuivi son mouve-Presse a poursulvi son mouve-ment. Les membres de cette société d'informatique voulaient obtenir à Chassleu ce que leurs collègues de Grenoble-Veurey ont obtenu de la part du Dauphine libéré, à savoir des lettres indivi-duelles leur assurant un emploi dans des conditions inchangées.

Dans les ateliers, les clivages anciens — entre ceux du Progrès et ceux du Dauphiné — se sont réveillés : les accords d'hier vont cèder le pas à une relance sans doute acharnée de la concurrence.

CLAUDE RÉGENT.

### ENFANTS INDÉSIRABLES A MOSCOU

POUR LES JEUX OLYMPIQUES

Durant les Jeux olympiques, en juillet et août 1980, les autorités soviétiques s'apprétent à la venue, chaque jour à Moscou, de quelque 220 000 touristes, étrangers ou sopiétiques. Aussi, des appels distribués dans les écoles primaires demandent-ils aux parents d'envoyer leurs enjants chez des parents ou enjants dans d'autres villes du pays pour la durée de l'été. Les autorités proposent de recueillir les enjants dans des « camps de pionniers », sorte de colonies de vacan-ces, situées dans les alentours de Moscou, et qui, l'an der-nier, ont hébergé 600 000 enfants. Ceux qui s'y rendront pourront assister à l'ouverture ou à la cérémonie de ciólure des Jeux olympiques. Selon un responsable de l'éducation, « il n'y aura, bien sûr, aucune contrainte en la matière. Ce n'est pas un ordre, c'est juste une suggestion faite aux parents ».

Il y a un million d'enfants Il y a un million d'enjants dans les écoles primaires moscovites. Les dirigeants de l'éducation nationale et du Comité olympique ont expliqué que la raison officielle de la campagne pour l'élorgnement des enfants est la crainte qu'ils soient bouscu-lés nar la foule et que l'attlux les par la foule et que l'afflux de visiteurs n'ait un effet nėfaste sur leur santė...

#### SEPT ATHLETES DES PAYS DE L'EST RADIÉES A VIE

Sept athlètes féminines d'Europe de l'Est ont été suspendues à vie, jeudi 25 octobre, par la Pédération internationale d'athlè-tisme amateur (FIAA.) pour avoir utilisé des stéroides anabo-lisants afin de développer leur musculature. Quaire d'entre elles avaient été contrôlées à l'occasion des Jeux balkaniques, à Athènes, du 10 au 13 août. Il s'agit de la Bulerre Tethe Reteure qui avaire du 10 au 13 août. Il s'agit de la Bulgare Totka Petrova, qui avait ensuite gagné le 1500 mètres de la Coupe du monde à Montréal, de sa compatriote Daniela Teneva, une spécialiste du 100 mètres haies, et des Roumaines Natalia Marasescu. recordwoman du monde du mile, et Santa Vlad une synteuse en et Santa Vlad, une sauteuse en longueur. Une troisième roumaine, Ileana Silai, médaille d'argent du 800 mètres aux Jeux olympiques de Mexico en 1968, a eu un test positif lors de la dernière demi-finale de la Coupe d'Europe, dis-putée à Varsovie. Les deux autres athlètes suspendues sont les Soviétiques Elena Kavaleva et Soviétiques Elena Kavaleva et Nadejda Koudriatseva, respectivement classées quatrième et sixième des championnats d'Europe... juniors de Bydgoszcz (Pologne). Ces athlètes, dont la suspension pourrait être ramenée à dix-huit mois si leur fédération leur trouve des « circonstances atténuantes », ne pourront donc en aucun cas participer aux prochains Jeux olympiques de Moschains Jeux olympiques de Mos-

Après deux ans d'occupation L'ANCIENNE USINE J.-B. MARTIN A SAINT-CHAMOND

ROUVRE SES PORTES (De notre correspondant.) Saint-Etienne. - Après deux ans d'occupation, de multiples négocia-

tions et quelques rebondissements spectaculaires, l'ancienne u s'i n e J.-R. Martin de Saint-Chamond (Loire) va rouvrir ses portes. Deux nouvelles entreprises ont été créées : Chaluche et Aldinaile. La société Chaluche (contraction de Saint-Chamond et peinche) emploiera, dans confection, pour commencer trentetrois personnes, et laisse espérer la création d'une unité de soixante salariés. Le montage financier qui a permis le démarrage s'appuie sur un capital de 100 006 F et 200 000 F en compte bloqué, réparti entre des industriels de Saint-Chamond interindustriels de Saint-Chamond inter-venant à titre personnel (pour 55 %), des cadres (15 %) et le Comité d'expansion de la Loire (30 %). Le rôle de ce dernier a été important dans le redémarrage de cette noucans le recemariage de cette nou-velle société, qui a également bévé-ficlé de l'apput de MM. Jacques Badet (P.S.), maire de Salut-Cha-mond, et Lucien Neuwirth (B.P.R.), président du conseil général. La seconde société, Aldinalle (jau-

tes en aluminium pour l'industrie automobile) emploiera, dans un premier temps, vingt-six personnes. Cette société a été créée par un Industriel local, M. Jean Farmon, et son associé parisien M. Zepellini, Elle a un capital de 5 millions de francs et 1 million en compte bloqué. Lorsqu'en 1977, J.-B. Martin avait cessé son activité, l'entreprise comp-tait deux cent vingt salariés. Une étude de marché du velours montra aux différents partenaires qui vou-laient sauver l'emploi qu'il fallait rechercher d'autres débouchés, d'où l'implantation de deux entreprises différentes sur le site.

Évoquant le jour où il quittera les < affaires de la France >

### M. Giscard d'Estaing souhaite être reconnu comme « un des meilleurs ouvriers de France »

M. Valéry Giscard d'Estaing, prononçant un discours vendredi 26 octobre à l'occasion du concours du « meilleur ouvrier de France » au parc floral de Vincennes, a évoqué en conclusion le jour où il quitterait le pouvoir. Le président de la République a ainsi déclaré : « Je vou-drais rous dire en conclusion ce que j'ai sourent pense en mon for intérieur. Un jour viendra où je quitterai les affaires de la France. Ce jour-là, je n'ai pas

pour ambition d'entrer dans l'Histoire avec un grand « H » ou dans le Larousse avec un grand « L ». Il y a longtemps que fai écrit un article intitulé Adieu postérité, sachant que nous vivrons désormais dans un monde sans mémoire où, comme sur la surface de l'equ l'image chasse sans mémoire où, comme sur la surjace de l'eau, l'image chasse indéfiniment l'image. Mais, ce jour-là, je souhaite alors que les Françaises et les Français puis-sent dire de moi tout simple-ment : « Il a été un des mell-» leurs ouvriers de France. »

• M. Raymond Barre ne se rendra ni au congrès national du P.R. samedi ni au « Carrefour so-cial démocrate » dimanche à Paris, confirme-t-on dans son en-tourage. Le premier ministre adressera un message aux participants de ces deux réunions, où il avalt accepté de se rendre avant d'être hospitalisé au Val-de-Grâce.

Orly : grève des contrôleurs aériens. — Les contrôleurs sériens

du centre de contrôle régional d'Athis-Mons (Essonne) ont déci-dé, le vendredi matin 26 octobre, de suspendre tous les décollages sur l'aéroport d'Orly entre 9 heures et il heures. Les atter-9 heures et 11 heures, Les atterrissages s'effectuent, en revanche, normalement. Ce mouvement
revendicatif a pour but de « protester contre la politique de
l'administration centrale». Cet
arrêt de travail de deux heures
pourra se renouveler tous les
matins jusqu'au lundi 29 octobre.

pianos hamm

Près de la Gare Montparnasse Tél. 544-38-66 vous proposent aussi les







## 5 raisons pour acquérir aujourd'hui une maison Breguet près de Paris.

La proximité immédiate de Paris : Les terrains où sont implantées les maisons Breguet sont sévérement selectionnés pour leur facilité d'accès depuis Paris (autoroutes et voies rapides) et la proximité des gares (R.E.R. ou S.N.C.F.) très bien-

La garantie d'une construction de qualité : Elles sont construites traditionnellement, mais nous prenons en compte les exigences techniques les plus récentes. Ainsi l'isolation thermique renforcée, le double vitrage et le chauffage individuel gaz ou électricité permettent à leurs propriétaires de maitriser directement leur consommation d'énergie.

Un très haut niveau de confort : Nos architectes les ont étudiées pour que la vie s'y déroule de la façon la plus agreable : livings de 36 à 65 m². grandes cuismes, "suite" des parents...

Les Prix de 3.000 à 4.500 F le m² : Maîtrise des techniques, importance des chantiers et politique foncière judicieuse permettent à Breguet de pro-poser ses maisons de 3,000 à 4,500 F le m

L'expérience Brequet : Elle est une excellente garantie de plus pour votre capital : des maisons . Breguet acquises en 1974 se sont revendues plus du double cette année. Choisir une maison Breguet, c'est choisir la sécurité.

BREGUET CONSTRUIT VOTRE MAISON SUR DES TERRAINS DE 300 A 1800 ME Pine de Gressy, à Gressy (77410), 4.25km uine de Montméllan, à St-Witz (95479) 🛝 🗀 🕮 P PG 5 Feed Suff ordered in 2015 a cent 134 à 134 mai 74 mais 2000 à 2000 mai 74, 1729 **30 13** Fig. 1. Sec. 1 100 a 120 de Tenario 300 a 500 de 1 de 120 75,72. Domaine des Longs Prés. à Bouffemont (95570) Control Profile and American Services of the Control Residence of the American Services of the Control Residence of the C Bine du Mont Chatata, à Chelles (77500). A 20 km on Pana Alaberta 101 of 177 ms, over cares ou sous-sois. Terrora 600 å 900 mR. Ter 000 ta 60. Domaine d'Armeinvillera, Osoir-la-Fernère (77330). - 25 em an Parti, en John do lot d'Artistes 134 y 278 m2. Tement 600 a 140 um 274 p 29 29 52. de l'Yvette, à Épinay-aux-Orge (91360). A 20 km de Pads. Cude le me d'Autonar par le Sant fet 44, 18,58. Domaino des Templiers, à Ballainvilliers (9190), 4 01 fm de Paris En Fannuelle y Marche les à Litematières de la motte motte 309 8322.

DANS CHAQUE DOMAINE, VISITE DES MAISONS MODÈLES OU BUREAUX DE VENTE TOUS LES JOURS DE 10 H A 19 H. SAUF MARDI ET MERCREDI NON FÉRIÉS. ECRIVEZ OU TELEPHONEZ AUX DOMAINES POUR RECEVOIR NOTRE LUXUEUSE DOCUMENTATION GRATUITE.

TRENTE-SIXIEME ANNE

Un coup d'État déguisé ?

le quine din gient de at in ter a smith a downe fien, de f sin des autorités cocés. de de larations si contraile es erietramantes qu'elles es plent serious destinose à deput 13 coup d'Etat des plies colles ...ane. en un recambelet acedent s. Le président Park et il eximent été victime d'une cerrus de tir » de l'homme ent -un -ca principal confident at qui en presence du chef de Fillet. relat en complet à comp perolice avec un policier de little man? Ce scépario semble d'un put pius etrange que, darent la seit precedant in wort de the de lEiet, des blindie auste fait des manceuvres . . filt inhabituelles dans in es de la capitale.

The chose est en tout one and taine. Dans le régime milmene d'ane poigne de les . ge tolerait ni opposition al en es adversaires, tous des alle puentie's et seul ton de la de la de 1961 de la de 1961 de la de l

titentat, surtout deplice I ast de sa femme en 1874 e conditions jamais dist thef de l'Etat and on fait des services de reducige ments — la fameure Calle. tree et haptisée à l'amiria l'assise de son peuvel. dennant des moyens de la constant l'étranger, dans des automotion onire les oppesants qui proire. il favorisait da matte delle lemergence d'un Eint dues l'Eint En 1973. Il lui avait halle land cer le chef des services accident la autre ancien thinking peste, passé par la amite à Capito-stion, a disparu à Paris au diffici in mois. Aujourd'hat, control chef de l'Agence qui col produit taire » du président.

Pas mensongère, le général la mensongère, le général la mara été en fin de comple des méthodes qu'il avail la mara des hommes qu'il avail la mara la place. Le péril ne résidant la comme la feignal la croire en invoquant sons una la menace réelle du Word de la menace réelle du Mord de la menace reelle du menace reelle du menace reelle du opposition «civile» que, que de sa modération, a modération direment traitée et dans de nifestations d'étudiants qui a que semaine, avaitent que mecontentement an mécontentement :
L'opinion publique, pars di
d'ailleurs très largement
inde des autorités des la largement
Coréa du Mand militairement Corée du Nord militairement equipée, n'acceptais plus musclée au nom de l'america par un regime d'une totale

Si cette version du drait

palais une situation in aussi ten due, te destination peut in ment avoir des conséquents importantes. La néttation mise en passage de la néttation de la nétation de la nét mise en garde américaine à syang, la mise en état des fronces que Washington renonce à retirer de la partie visent à dissuader le Nord de tenter son us uni moment où la guerre en Asie du Sud-Rat pour le pouvoir va sun dérouler entre générales Cotéans coreens, le président n'étant apparemment prissure d'exercer une initi site Le futur maitre arec l'opposition z

Dans une situation in